

## HISTOIRE

DES

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENS

DU RÈGNE

DE F. GUILLAUME II,

ROI DE PRUSSE;

ET

TABLEAU POLITIQUE DE L'EUROPE.

T. III.

.

## HISTOIRE

DES

# PRINCIPAUX ÉVÉNEMENS

DU RÈGNE

### DE F. GUILLAUME II,

ROI DE PRUSSE;

ET

### TABLEAU POLITIQUE DE L'EUROPE,

DE LA RÉPUBLIQUE;

CONTENANT un Précis des Révolutions de Brabant, de Hollande, de Pologne et de France;

PAR L. P. SÉGUR, L'AINÉ,

EX-AMBASSADEUR.

Quid verum, atque decens curo et rogo, Et omnis in hoc sum. Horat.... Epist...

TOME TROISIÈME.

#### A PARIS,

Chez F. Buisson, Imprimeur-Libraire, rae Hautefeuille, no. 20.

00

SEP 27 1971

#### Fautes essentielles à corriger.

#### TOME TROISIÈME.

Page 13, ligne 16, faisoient; lisez feroient.

- 19, ces; lisez ses.
- 56, 13, par la crainte; lisez par crainte.
- 91, 17, dangereuse; lisez dangereux.
- 99, 16, exigeant; lisez exigent.
- 106, 24, réfintoit ; lisez réfinto ent.
- 136, 21, Zimorouriez; lisez Zimorowicz,
- 165, 7 , Peninski; lisez Zayonczek.
- 167, 22, bombarbé ; lisez bombardé.
- 170, 18, Poninsky; liser Poniatowsky.
- 173, 6, Wrascheski; lisez Wawrzeckye
- 176, 19, premières; lisez dernières.
- 193, 17, royalistes, ardent; lisez royalistes ardens.
- 237, 3, sagesse; lisez prudence.

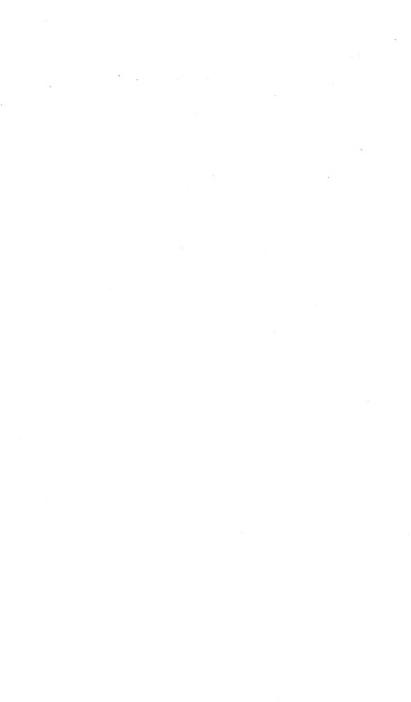

## HISTOIRE

DES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENS

DU RÈGNE

## DE F. GUILLA UMÉ II, ROI DE PRUSSE.

ET TABLEAU POLITIQUE DE L'EUROPE.

#### CHAPITRE X.

DIVISION dans la Convention entre la Gironde et la Montagne. Procès et mort de Louis XVI. Conquête de Nice, de la Savoye, de Mayence et de Francfort. Siège de Lille. Bataille de Jemmape. Invasion du Brabant. Préparatifs de toute l'Europe contre la France. Rupture entre la France, l'Angleterre, la Hollande et l'Espagne. Dumouriez entre en Hollande. Les Autrichiens font lever le siège de Maëstricht. Ils reprennent le Brabant. Bataille de Nervinde. Défection de Dumouriez. Manifeste du Prince de Cobourg. Révolution du 31 mai.

L'INVASION des Prussiens avoit fait perdre 1792. à Louis XVI sa couronne et sa liberté, et année.

Tome III.

Ire. année de la Répub.

1792. leur retraite ne lui sauva pas la vie. Frédéric-Guillaume avoit commis une faute grave, en exaspérant une partie du peuple français, en réduisant au désespoir le parti révolutionnaire par des menaces qui doublèrent son audace et sa force, et en excitant la méfiance populaire contre tous ceux qui vouloient soutenir le trône et désendre la constitution; mais cette faute ne pouvoit être réparée que par des triomphes; on l'aggravoit, au contraire, en se retirant. L'existence du monarque français paroissoit trop dangereuse aux hommes qui venoient de l'emprisonner, pour qu'une modération tardive pût désarmer une haine dont la crainte étoit le principe et l'aliment; et puisqu'une aveugle imprudence avoit compromis les jours de ce prince, la victoire seule pouvoit le sauver.

Il n'étoit plus temps de compter sur les principes de justice, sur les sentimens d'humanité, le fanatisme politique leur est aussi étranger que le fanatisme religieux. Les hommes hardis qui, sans consulter le vœu national, avoient changé violemment une monarchie en république, s'étoient placés sur un précipice; l'opposition de la majorité de la nation, la résistance des constitutionnels.

la haine des amis de l'ordre, et la vengeance 1792. des loix; les environnoient de dangers; et, Ire. pour ne point périr dans cet abîme, ils résolurent de le combler avec les débris du Repub. trône, de l'aristocratie et de la richesse. La peur fit toujours les tyrans : dès qu'un gouvernement sait qu'il est hai, il sent le besoin d'être craint, et il cherche à éloigner la terreur qu'il éprouve par celle qu'il inspire.

La coalition, par son attaque téméraire, ses manifestes révoltans, le pillage et les désordres que commirent ses troupes, seconda parfaitement les vues des révolutionnaires du 10 août.

Le peuple et l'armée, qui auroient peutêtre condamné cette révolution, la sanctionnèrent par leur silence, parce que l'invasion étrangère attiroit aux frontières toute l'activité et toute l'énergie nationale. Tous les partis divisés se réunirent contre ce danger commun, et l'intérêt pour le trône s'affoiblit par la haine qu'on ressentoit contre les rois qui se disoient ses alliés. Tout se réunit alors pour amener non-seulement le triomphe des républicains, mais même celui des anarchistes.

Le peuple égaré crut la cour parjure . lorsqu'il vit les étrangers conquérir et rayager Répub.

1792. la France en son nom; il regarda tous les nobles comme des traîtres, lorsqu'il vit leurs parens sous les bannières des ennemis; tous les hommes riches, instruits et modérés, lui devinrent suspects, parce qu'ils vouloient le maintien de l'ordre et de la justice. La retraite des Prussiens, les succès de Custine, les triomphes de Dumouriez portèrent l'ivresse populaire à son comble; les constitutionnels avoient combattu sans moyens et sans succès, leur malheur fut regardé comme un crime; les révolutionnaires étoient victorieux, tout ce qu'ils avoient fait fut considéré comme nécessaire; le prétexte du salut public excusa leurs crimés, la fortune les couvrit d'un vernis brillant et perfide, et la multitude éblouie suivit avec enthousiasme les factieux qui flattoient ses passions, en promettant toutes les places à l'ignorance et toutes les richesses à la pauvreté.

La vie du roi étoit alors devenue le seul objet de crainte du parti vainqueur; d'un moment à l'autre le malheur de ce prince pouvoit exciter la pitié, réveiller la justice, ressusciter la monarchie. Robespierre, Danton. Marat et leurs amis résolurent sa mort et la perte des hommes qui s'y opposeroient. Il leur eût été facile de l'immoler secrètement;

mais une condamnation légale, une mort pu- 1792. blique leur parurent plus utiles ; ils espérèrent Ire, qu'en profitant du fanatisme excité par la de la coalition, de la terreur produite par les massacres de septembre, et de l'ivresse inspirée par la fuite des Prussiens, ils pourroient contraindre la nation à sonffrir cet attentat. à sanctionner leur révolution, et à s'enchaîner à leur système. Leur espoir fut rempli.

Un grand nombre des députés du côté le plus ardent du corps législatif, avoient été nommés membres de la convention. Brissot, Pétion, Vergniaux et leurs amis, presque tous remarquables par leurs talens et leur éloquence, formèrent ce qu'on appela le parti de la Gironde. Républicains par opinion, ils avoient contribué, par leurs intrigues, à l'affoiblissement du trône constitutionnel; mais tous n'avoient pas eu de part à la conjuration qui le renversa. Le 20 juin fut leur ouvrage, et leur but parut être alors de gouverner la France par des ministres de leur choix. La révolution du 10 août avoit été conduite par Danton, Robespierre, Chabot, Barbaroux, Fabre-d'Eglantine, Collot-d'Herbois, et par les membres de la nouvelle commune de Paris. Ces terribles révolutionnaires,

1792. Ire. année de la Répub.

dont la masse redoutable prit le nom de Montagne, prétendoient recueillir le fruit de leur audace, et gouverner la république qu'ils avoient créée. Les girondins voulurent leur disputer l'honneur et le fruit de cette révolution, quoiqu'ils se vantassent faussement et tardivement d'y avoir concouru. Ils furent d'abord soutenus dans leurs projets par le vœu public, et par la majorité de leurs collègues, qui détestoient le système tyrannique et les sanguinaires intentions de leurs adversaires. Ainsi, dès le commencement des séances de la convention, elle fut divisée en deux partis, dont la lutte violente annonçoit évidemment de nouveaux orages.

Quoique les girondins parussent, pendant plusieurs mois, avoir un avantage marqué sur leurs rivaux, on pouvoit prévoir sans peine qu'ils succomberoient dans ce combat.

Forcés d'excuser des crimes, de sanctionner la violation des loix, de maintenir le code de spoliation qui avoit démoralisé le peuple, ils vouloient en vain arrêter la révolution dont ils avoient précipité la marche; ils avoient trop promulgué de décrets iniques pour ramener la justice, trop enflammé de ressentimens pour faire renaître la modération, et

trop favorisé l'anarchie pour rétablir l'ordre. 1792. Leurs intentions nouvelles étoient louables, mais le changement de leur langage les rendoit suspects à la multitude ; les montagnards lui Répub paroissoient plus patriotes, plus conséquens. Ils oublioient que ceux qui commencent les révolutions ne les finissent jamais, et qu'on a perdu le droit et le moyen de réprimer les factions lorsqu'on a été factieux.

Les girondins, en remplaçant les constitutionnels, durent s'attendre à leur sort. Ils voulurent opposer les principes aux passions, la raison à l'ivresse, la justice à la cupidité; ils ne furent qu'orateurs, leurs ennemis étoient conspirateurs, et dans les troubles civils, la fortune est toujours pour celui qui frappe contre celui qui parle.

Le procès du roi fut le premier combat important des deux partis, et sa mort la première défaite de la Gironde ; car , quoique plusieurs hommes de ce parti se soient tachés par sa condamnation, il paroît que leur intention étoit de le sauver; et, dans cette circonstance, ils manquèrent également do conduite et de courage. On accusa le roi de délits antérieurs à l'acceptation de la constitution, et à l'amnistie générale, qui avoit tout Répub.

1792. effacé; ce qui étoit absurde. On lui reprocha de n'avoir pas accepté de bonne foi la constitution; d'avoir favorisé les émigrés, et d'avoir été de connivence avec l'étranger. Aucune de ces accusations n'étoit accompagnée de preuves. Mais en supposant qu'il eût été prouvé qu'il avoit désiré changer la constitution, ses ministres seuls étoient accusables; et ce n'étoit pas ceux qui venoient de renverser la constitution, qui pouvoient lui faire un crime de ne l'avoir pas aimée. D'ailleurs, la république étoit décrétée, Louis XVI n'étoit plus roi, sa déchéance, seule peine qui lui sut infligeable par la constitution, étoit prononcée de fait, et il ne pouvoit plus, suivant les règles de la justice, être poursuivi que pour des délits ultérieurs. La politique s'opposoit autant à sa mort que l'équité, puisque son supplice devoit rendre la guerre plus cruclle et plus générale; enfin, l'humanité devoit frémir, à l'idée scule d'égorger un ennemi vaincu et désarmé. Mais les passions n'écoutent ni la justice, ni la politique, ni l'humanité; et malheureusement le partiqui vouloit défendre le roi fut aussi foible et divisé que le parti qui vouloit sa mort étoit fort et uni.

Le moyen infaillible pour sauver Louis XVI

étoit de s'opposer à son jugement. C'étoit, 1792. dans une si grave circonstance, le terrain Le. le plus avantageux sur lequel on pût se de la placer pour combattre : en effet, la convention n'étoit pas compétente, et ce prince n'étoit pas jugeable. Si l'on vouloit accuser le roi de n'avoir pas été fidèle à la constitution, c'étoit elle seule qu'il falloit consulter : elle déclaroit le monarque inviolable; et s'il existoit des délits, cette même constitution qui les avoit prévus avoit décidé que les ministres seuls seroient responsables. Malheureusement, excepté cinq députés, personne ne vit assez juste, ou ne fut assez courageux pour maintenir ce principe. La terreur qu'inspiroit la révolution du 10 août, et la crainte de se déclarer contr'elle égarèrent les hommes les plus décidés à sauver le roi ; tous les girondins qui s'étoient prononcés pour cette révolution se croyoient condamnés eux-mêmes si on la condamnoit. Ainsi, tout le parti qui vota contre la mort du roi eut la funeste inconséquence de commencer par le déclarer jugeable, et coupable. Cette première faute devoit nécessairement donner un grand avantage à la montagne. Dès qu'un tribunal s'est reconnu compétent, et qu'il a déclaré l'inno-

Ire. de la Répub.

1792. cence coupable, il a presque perdu la possibilité de la sauver. Au mépris de cette constitution qui n'existoit plus, et qu'on osoit encore invoquer, et sans respect pour tous les principes de la probité, pour toutes les maximes de la jurisprudence, et pour toutes les règles de la morale, les hommes qui avoient violé toutes les loix, prétendirent les venger, et ils osèrent, sans pudeur, être à la fois législateurs, magistrats, dénonciateurs, témoins, accusateurs et juges.

Les discours qu'on prononça dans ce célèbre procès prouvent que le parti décidé à faire périr le monarque s'y étoit déterminé par des motils différens. Les uns, politiques sombres et cruels, pensoient assurer, par cette mort, leur existence et celle de la république; d'autres, par un fanatisme aveugle, se croyoient des Brutus, et regardoient Louis comme un tyran. Le plus grand nombre n'obéissoit qu'à la terreur, et proscrivoit de peur d'être proscrit.

1793. dela Ripub.

Le malheureux monarque parut au sein de cette assemblée, dont il auroit dû ne pas reconnoître la jurisdiction, et dans laquelle il ne trouvoit que des soutiens divisés et des ennemis implacables; il y porta la fermeté de la vertu, le sang-froid du courage, et la 1793. simplicité de l'innocence. Ses réponses furent Ire. aussi précises que l'interrogatoire étoit insi- de la dieux; et ce noble plaidoyer, sans art et Répub. sans apprêts, auroit suffi pour faire triompher la vérité, si elle avoit été entendue par la justice et non par la passion.

Louis XVI avoit pour défenseurs Deséze et Tronchet, dont on estimoit les talens et la probité, et qui vivront dans la postérité par leur courage. Malesherbes, qui les lui avoit indiqués, bravant la rage des proscripteurs, avoit aussi pris sa défense. On ne peut prononcer son nom sans respect et sans verser des larmes d'admiration et de douleur.

Vertueux sans orgueil, savant sans pédanterie, ministre sans ambition, cet illustre magistrat, ami des hommes, des loix, des lettres et des arts, distingué dans tous les genres, et ne se doutant pas de sa gloire, fut toujours le soutien du peuple tant que le roi fut puissant dans son palais; il ne devint courtisan qu'au moment où le prince fut en prison. Appui de la liberté nationale contre les abus de la monarchie, et défenseur du monarque contre la tyrannie populaire, sa probité resta intacte au milieu de la corruption générale; son courage inébranlable lorsque la crainte étoit universelle. Il périt quand le crime régna: la mort la plus héroïque couronna la plus belle vie; et l'infame échafaud, sur lequel il monta sans émotion, fut le dernier degré d'où son ame pure s'élanca vers l'immortalité.

Le plaidoyer, composé par ces trois sages défenseurs, et rédigé par Deséze, étoit noble, convaincant et sévère; il opposoit la vérité aux calomnies, les faits aux suppositions, et la raison aux injures. Il ne laissoit aucun doute sans éclaircissement, aucuns reproches sans réfutation. Ce discours lumineux dissipoit, par sa clarté, tout a les ombres que l'esprit de parti vouloit etendre sur les yeux d'une multitude fanatique.

S'il n'avoit été question que de porter la conviction dans les esprits, ce discours auroit atteint parfaitement son but; mais il falloit combattre des passions, et peut-être les armes d'une pathétique élequence auroient dà se joindre aux argumens pressans de la logique.

Jamais sujet plus noble et plus touchant ne s'étoit ofiert au talent d'un orateur. Un monarque puissant, précipité du haut de som

13

trône dans un cachot; un roi désarmé, pour- 1793. suivi par des ennemis sans pitié; le législateur humain, qui avoit aboli la torture; le protecteur de l'Amérique, le libérateur des serfs du Jura, le restaurateur volontaire de la liberté française, enchaîné par le peuple qu'il vouloit affranchir; l'homme pacifique et sensible, persécuté par des proscripteurs implacables dont il avoit épargné le sang, et qui vouloient répandre le sien ; le combat de la bonté contre la haine, de la vertu contre le crime, du courage contre la destinée; le tableau de tous les mallieurs qu'entraîneroit sa mort; les vengeances qu'attireroit cet attentat; l'effrayante peinture des remords qui faisoient l'éternel supplice de ses juges ; tous ces moyens propres à ranimer le courage, à réveiller la sensibilité, à effrayer la haine, furent interdits par Louis XVI à ses défenseurs ; et lorsque Deséze lui présenta la péroraison touchante qui devoit terminer son discours, ce prince voulut qu'il la supprimât. et lui dit: Je ne veux pas attendrir.

Les députés qui parlèrent contre la mort, développèrent en vain les moyens d'une politique prévoyante, d'une raison éclairée, et d'une humanité généreuse; leurs terribles

Repub.

1793. adversaires, d'autant plus véhémens que leur cause étoit plus opposée à la justice, obtinrent enfin, malgré la fermeté des opposans, un funeste triomphe. La mort de Louis XVI fut décidée par une majorité de cinq voix. Inutilement Malesherbes et ses collègues vinrent protester contre l'illégalité de ce décret : le code criminel exigeoit la majorité des deux tiers pour la condamnation de tout accusé; mais le parti dominant étoit déterminé à ne respecter aucune loi ; et le féroce Danton répondit avec audace : « que » lorsque la Convention décidoit de la des-» tinée d'un empire à la simple majorité » des voix, il étoit absurde de s'arrêter à » de vaines formes quand il s'agissoit de » juger un tyran. »

Les membres qui vouloient sauver le roi avoient en vain voté pour l'appel au peuple; ils s'efforcèrent encore sans succès d'obtenir un sursis jusqu'à la paix. Leurs vœux furent rejetés ; l'arrêt fut porté au monarque, qui supporta cette épreuve terrible avec la dignité de son rang et le calme de la vertu.

Le 21 janvier 1793 sa tête tomba; il mourut en pardonnant à ses ennemis, et « en » priant le ciel de détourner les malheurs

» dont il voyoit la France menacée par son 1793.

» trépas. »
Les Parisiens consternés le pleurèrent sans

annee de la

coser le défendre; les étrangers se montrèrent plus disposés à le venger qu'à le secourir. Otcaritz, envoyé d'Espagne, fit seul une noble tentative pour prolonger sa vie; et la terreur qui glaça toutes les ames dans cet instant fatal, rappelle ce que dit Tacite en parlant de la mort de Galba:

« Isque habitus animorum fuit, ut pessi-» mum facinus auderent pauci, plures vel-» lent, omnes paterentur. Telle fut la dis-» position des esprits à l'égard de ce crime; » quelques-uns l'osèrent, plusieurs le vou-» lurent, et tous le souffrirent. »

Les conséquences de cet événement furent terribles. La partie de la convention qui avoit décrété la mort de Louis XVI, craignit, dès cet instant, d'être exposée au ressentiment de tous les membres qui n'avoient pas voté comme elle, de l'immense majorité de la nation française, consternée par cet arrêt, et des ennemis de la France, dont ce tragique événement augmentoit le nombre et la haine. Le principe du gouvernement républicain ne peut être que la vertu; et la montagne,

de la Répub.

1793. en fondant sa puissance sur une injustice si éclatante, se condamna elle-même à la nécessité d'exercer un pouvoir tyrannique.

> Les hommes sans morale furent les seuls patriotes sur lesquels elle crut pouvoir compter; tout homme probe lui parut un juge redoutable, et, par une erreur funeste, les mots justice et contre-révolution devinrent synonymes pour elle.

> Ce résultat d'un jugement inique et cruel ne se sit pas sentir dans toute sa force au premier moment: une partie de la convention, qui avoit voté par foiblesse, se rallia quelque temps encore au parti de la Gironde, qui vouloit gouverner la république avec sagesse et modération. Les trioniphes des armées, en éloignant le danger, diminuèrent la crainte. Mais dès que la fortune parut, quelques mois après, abandonner les drapeaux français, l'effroi rendit la montagne dominante, et soumit toute la France à la tyrannie la plus atroce dont les annales de l'histoire aient été souillées.

> Il est certain que le succès des armées républicaines étoit dû à l'enthousiasme des Francais pour l'indépendance, à l'élan que l'égalité donnoit à l'ambition générale, et

aux fautes des puissances coalisées. Mais, 1793. par un hasard malheureux, on essuya des revers dans les momens où le gouvernement an étoit modéré; on remporta des victoires lors-Répub. qu'il fut cruel. Frédéric - Guillaume et plusieurs princes, qui avoient menacé les constitutionnels, négocioient avec les jacobins; et la multitude aveuglée, non-seulement en France, mais dans beaucoup de pays, crut long-temps que la barbarie étoit habileté, la modération perfidie, et la justice foiblesse.

Autant les soldats français avoient été intimidés par les premiers revers, autant ils furent enivrés de leurs premiers succès. La retraite de Frédéric Guillaume fit une révolution complète dans l'esprit national, et le même peuple, qui craignoit de ne pouvoir pas se défendre contre un roi, se crut assez fort pour subjuguer toute l'Europe. L'opinion fait tout; et en sortant, au moment où l'on s'y attendoit le moins, d'un danger si pressant, chaque guerrier français se crut un héros, et le devint.

Montesquiou pénétra rapidement dans les états du roi de Sardaigne, et conquit la Savoie sans résistance. Le général Anselme s'empara de Nice. Biron ne fut point attaqué

Tome III.

de la

1793. en Alsace. Custine fit la conquête de Worms, de Spire et de Mayence; il leva des contributions dans la Hesse, et prit Francfort. Rép: b. Kellermann entra dans l'électorat de Trèves.

Les Autrichiens, qui avoient eu la présomptueuse solie de vouloir prendre Lille avec vingt-quatre mille hommes, en levèrent le siége, après l'avoir inutilement bombardée. Dumouriez, débarrassé des Prussiens par les maladies, la famine et les négociations, s'étoit porté en Flandre à la tête d'une armée de trente mille hommes; celle des Autrichiens étoit fortement retranchée à Jennnappe : il se décida à tenter le sort d'une bataille, et il remporta une victoire complète qui lui ouvrit les portes de Mons. Ce triomphe éclatant et inattendu de l'ardeur française sur l'expérience, de la valeur indisciplinée sur la tactique méthodique, porta au dernier degré l'étonnement des politiques, l'enthousiasme des Français et la consternation de leurs ennemis.

Dumouriez profita, avec plus d'activité que de prudence, de sa victoire. Il s'empara rapidement de tous les Pays-Bas; et tandis que Benrnonville s'avançoit sur Trèves et sur Coblentz, et que Valence s'emparoit de

Namur, il se rendit maître de Gand, de 1793. Bruxelles, d'Anyers, envoya Lamorlière dans la Gueldre prussienne, forma le siége de Maëstricht, et se prépara à envahir la Hol-Répub lande. On verra bientôt quel revers amena ce projet trop vaste, et ce développement de forces qui affoiblirent tous ces moyens en les divisant. Le peuple brabançon et le peuple savoisien, sous l'influence du canon français, demandèrent, ou parurent demander, leur réunion à la France, et la convention nationale rendit un déeret par lequel la république française promettoit son assistance à toutes les nations qui s'insurgeroient pour conquérir la liberté.

Ces conquêtes rapides, au moment ou les politiques ne s'occupoient que du démembrement de la France, frappèrent de terreur tous les cabinets de l'Europe; et, menacés de voir s'étendre par-tout le torrent qu'ils avoient cru repousser si facilement vers sa source, ils sentirent alors, un peu tard, que Mirabeau avoit eu raison, lorsque Burke écrivoit que la France n'étoit plus qu'un vide sur la carte de l'Europe, de lui répondre, ce vide est un volcan.

Après ce premier moment de surprise, la

coalition ne songea qu'à multiplier ses forces, et à se venger de ses défaites; l'empereur et le roi de Prusse resserrèrent leurs liens; Répub. Frédéric-Guillaume ordonna de nombreuses levées de soldats, et fit marcher jusqu'aux pères de famille. Le landgrave de Hesse joignit une partie de ses troupes aux Prussiens, et s'arma lui-même pour la défense de ses états. Toutes les troupes hanovriennes se mirent en mouvement ; l'électeur de Saxe fournit son contingent; l'empereur envoya de nouvelles forces sur le Rhin et sur la Meuse, sous les ordres de Cobourg. Le roi d'Espagne, qui avoit tenté d'adoucir les esprits en faveur de Louis XVI , par sa neutralité , accéda à la coalition, et l'Angleterre enfin, quoiqu'elle ne déclarât pas précisément la guerre, refusa la paix, manifesta des dispositions, et sit des préparatifs qui décidèrent promptement la convention à l'attaquer.

On distinguoit, à cette époque, trois partis en Angleterre, celui des toris, dévoués à la cour, et prépondérant par son crédit et ses richesses; le parti républicain, peu nombreux, mais actif et turbulent; enfin, celui des whigs, attachés à la constitution, mais jaloux de la liberté, et opposés à toute extension de la

prérogative royale. Ce dernier parti désiroit 1793. une réforme parlementaire : M. Pitt, autrefois, partageoit leur vœu; mais il avoit changé d'opinion, ou par ambition, comme ministre, Répub. ou par prudence politique. L'esprit d'égalité excitoit tant de fermentation, que ce moment devoit, en effet, ne pas lui paroître propre à

tenter des modifications qui auroient pu dé-

générer en révolution. Les premiers efforts des Français pour se rendre libres avoient été trop applaudis en Angleterre par les wighs et par les républicains, pour que le gouvernement pût les désapprouver hautement; et lorsque Burke écrivit une diatribe amère contre l'assemblée constituante, M. Pitt prononca, en février 1790, un discours 1 dans lequel il exprima nettement son vœu pour l'établissement solide de la liberté en France. Le temps a trop prouvé son animosité contre ce pays, pour garantir la sincérité de son langage; mais il prouve quelle étoit alors l'opinion publique en Angleterre, et combien il falloit d'événemens et d'adresse pour que, sans se dépopulariser, le cabinet britannique parvint à rendre un

Voyez l'extrait de ce discours, Pièces justificarives.

de la Répub.

1793. peuple libre, complice de la destruction de la liberté polonoise, à lui faire embrasser la querelle des gouvernemens absolus contre un gouvernement représentatif, et à décider des troupes protestantes à verser leur sang pour la cause du pape et de la religion catholique.

> Le ministère anglais espéroit probablement que le combat de la liberté contre la royauté, affoiblissant la nation française par des déchiremens intérieurs, le débarrasseroit pour long-temps de la rivalité commerciale et politique de cette puissance: il manifesta, comme tous les gouvernemens de l'Europe, sa haine contre les principes des démocrates qui avoient détruit la noblesse; mais il ne ressentit pas la même crainte qu'eux, et l'amour des Français. pour l'égalité absolue, lui faisant prévoir l'anarchie, qui en est presque toujours la suite, le rassura contre la crainte de la solide et vraie liberté, qui auroit pu donner trop de forces et de richesses à la France.

Dans cette persuasion, M. Pitt détourna le roi d'Angleterre de prendre une part active à la guerre qui s'étoit allumée entre les Français et les cours germaniques. On assure même qu'il avoit conseillé au roi de Prusse de l'éviter, peut-être parce qu'il prévoyoit

qu'elle pourroit rallier les partis en France 1793.
contre un danger commun. La révolution du 170 août, et les atrocités dont elle fut suivie, de la n'affligèrent que les wighs; les toris voyoient dans ces désordres la justification de leurs déclamations contre la révolution française, et l'accomplissement de leurs prédictions; et le parti républicain, exalté par ces événemens, se flattoit que l'établissement d'une grande république alloit réaliser toutes ses espé-

Les premières déroutes des Français, et la marche rapide des Prussiens, dut faire croire au cabinet britannique, comme à toute l'Europe, que la contre-révolution alloit être faite, et que Louis XVI, rétabli sur son trône affoibli, seroit forcé de payer ses protecteurs par le démembrement de son royaume.

rances.

Mais les massacres de septembre, l'abolition de la royauté, la résistance des troupes républicaines, la retraite imprévue de Frédéric-Guillaume, l'explosion de l'ardeur martiale des Français, l'impétueuse énergie de la couvention, les succès de Dumouriez, la victoire éclatante de Jemmappe, la conquête du Brabant, la propagation de la démocratie en Hollande et dans les Pays-Bas, changèrent

Ire. Répub.

1793. totalement le plan du ministère anglais, et il se résolut à ranimer la coalition, et à détruire cette république dont les principes menacoient l'ordre social, et qui montroit, dans son berceau, tant d'audace, de force, d'ambition et d'inhumanité.

> Après le 10 août, le ministère avoit rappelé de Paris son ambassadeur lord Gower, et il refusa de reconnoître Chauvelin, qui étoit accrédité par le conseil exécutif provisoire. Une politique plus généreuse auroit conseillé sans doute, au lieu de suspendre les négociations, de redoubler leur activité, pour sauver l'infortuné monarque français, en présentant franchement la paix, si ses jours étoient épargnés, et la guerre, si sa mort étoit résolue. Mais, soit que l'on vît sans peine la France, par le supplice de Louis XVI, partager les reproches de cruauté que la condamnation de Charles Ier avoit attirés à l'Angleterre, soit qu'on voulût que l'ennemi qu'on se préparoit à combattre excitat plus de haine, on ne fit aucune démarche en faveur du roi, dont on déploroit si hautement le malheur : il périt, et l'on se crut obligé à un éclat d'autant plus grand, après cet événement, qu'on avoit moins tenté d'efforts pour le prévenir.

Quoique les Français fussent en pleine anar- 1793. chie, leur étendard portoit le nom de liberté, et ce mot sacré pour les Anglais, obligeoit le ministère à de grandes précautions, s'il vou-Républoit rendre la guerre nationale et populaire.

La navigation de l'Escaut, que la convention prétendoit rendre aux Belges, n'étoit pas un motif suffisant; car, en 1786, York, ambassadeur anglais, avoit lui-même pressé l'empereur de réclamer la liberté de cette navigation.

L'invasion du Brabant ne pouvoit autoriser la rupture ; car l'Angleterre étant neutre, ne devoit pas défendre aux Français, dont l'empereur avoit envahi le territoire, de porter les armes sur le sien.

L'abolition de la royauté étoit un changement intérieur dont on n'avoit pas le droit de se mêler. Les massacres de septembre, et la mort du roi devoient inspirer de l'horreur; mais ces événemens étoient étrangers aux intérêts de l'Angleterre, et la France n'avoit point fait la guerre à Cromwel pour venger Charles Ier.

Les dangers dont on disoit la Hollande menacée n'étoient pas évidens; et lorsque lord Aukland offrit aux états-généraux les secours 1793. stipulés par les traités, ils lui répondirent qu'ils ne croyoient point que la France cût de la l'intention de les attaquer.

Répub. Pour foire valoir ces différence motife il

Pour faire valoir ces dissérens motifs, il falloit que le ministère pût rallier à son système tous les propriétaires, en excitant leurs alarmes; et le délire des jacobins auglais et français lui fournit à cet égard tous les prétextes qu'il pouvoit désirer.

Thomas Payne avoit publié contre la constitution anglaise un livre qu'on auroit probablement peu lu si le gouvernement en avoit défendu moins rigoureusement la circulation. Depuis long-temps il existoit une correspondance entre le club de Londres et celui de Paris. La société constitutionnelle anglaise venoit d'envoyer, dit-on, un don patriotique de mille paires de souliers aux armées françaises; le parti républicain avoit excité quelques émeutes à Leith et à Yarmouth; beaucoup de whigs avoient signé des adresses pour obtenir une réforme parlementaire; les clubistes français, exaltés par ces légers événemens, avoient publié, avec leur arrogance et leur folie ordinaires, que la révolution française feroit le tour de l'Europe; enfin, ce qui étoit certainement la circonstance la plus marquante, la convention na- 1793. tionale, enivrée de ses premiers triomphes, et aussi aveuglée qu'Anacharsis Clootz, un de ses membres, qui se disoit l'orateur du Répub. genre-humain, avoit rendu, au mois de novembre, un décret par lequel la république promettoit assistance à tous les peuples qui s'insurgeroient pour établir la liberté et l'égalité. Il est trop vrai qu'un pareil décret, tant qu'il subsistoit, constituoit la France en état de guerre avec tous les gouvernemens établis.

Le cabinet britannique, profitant de tous ces événemens réunis, et de l'effroi que le jacobinisme inspiroit aux rois, aux princes, aux nobles, aux prêtres et aux riches, feignit d'éprouver les plus vives alarmes. Il avertit par des proclamations le peuple anglais des dangers qui le menaçoient; il convoqua extraordinairement le parlement, rassembla les milices, et se fit investir d'une autorité que la crise la plus redoutable pouvoit seule rendre nécessaire.

Au mépris des clauses du traité de commerce, il défendit la circulation des assignats, et interdit aux Français l'achat des bleds dans les ports britanniques; il arma de fortes escadres, négocia avec la coalition, y fit ac-

dela

1793. céder le stathouder, et voulut inutilement déterminer le roi de Danemarck et le grand duc de Toscane à renvoyer de leurs états Répub. les ministres français.

La Gironde avoit alors la majorité dans la convention; et le conseil exécutif, soumis à son influence, redoubla vainement d'efforts pour éloigner la guerre. Chauvelin offrit, sans succès, la réparation des griefs dont la cour de Londres se plaignoit; il ne put obtenir aucune réponse satisfaisante. Maret, négociateur éclairé, spirituel, instruit et modéré, tenta deux fois sans succès d'opérer un rapprochement que la politique anglaise rendoit impossible. Il paroît constant que la France offroit de laisser aux Belges discuter l'affaire de la navigation de l'Escaut sans y prendre d'intérêt; qu'elle promettoit que ses troupes n'approcheroient point des frontières de la Hollande. Enfin, après avoir voulu donner au décret de la convention une application qui l'annulloit, on consentit à le rapporter. On prétend même que dans sa seconde mission, Maret, revêtu de pouvoirs plus étendus, devoit offrir des concessions encore plus avantageuses à l'Angleterre et à la Hollande. Il ne fut point écouté;

et Chauvelin recut, le 24 janvier, l'ordre de 1793. sortir d'Angleterre sous huit jours. La convention nationale, irritée de ces affronts, et trop impétueuse pour être politique, ne Répub. garda plus alors ancune mesure; et se donnant, comme le désiroit M. Pitt, l'apparence de l'agression, elle déclara en forme à la Hollande et à l'Angleterre une guerre que celle-ci, de fait, avoit déjà commencée.

La France, dans sa déclaration, récapituloit toutes les infractions faites par les Anglais au traité de commerce, le rappel de lord Gower, les intrigues du cabinet britannique avec la coalition, l'interdiction de la circulation des assignats, la défense des achats de bled, l'armement menacant des escadres anglaises, les conseils hostiles donnés et les secours promis au stathouder, le refus des explications proposées, et le renvoi insultant de l'envoyé français.

De son côté le roi d'Angleterre, dans son manifeste, après avoir fait valoir son désir de conserver la paix, prouvé par sa neutralité, peignoit avec chaleur l'ambition des révolutionnaires français, l'invasion du Brabant et de la Savoie, le danger des principes des jacobins, l'activité de leurs tentatives

Ire. Répub.

1793. pour soulever tous les peuples, l'audace de leurs décrets, qui tendoient à renverser tous les gouvernemens et à bouleverser l'ordre social, les dangers dont la Hollande étoit menacée, et les complots tramés par les Français pour exciter des troubles en Angleterre.

> Tout ce qu'on peut conclure de ces déclamations opposées, c'est que la convention, sans finance et sans marine, craignant d'avoir un ennemi de plus, désiroit sincèrement conserver la paix avec l'Angleterre, quoique ses principes, ses actes et ses orateurs fussent en hostilité permanente avec tous les gouvernemens, et que, d'un autre côté, le ministère anglais, qui devoit moins craindre qu'un autre la propagation du jacobinisme dans un pays où les loix sont justes, le peuple heureux et le gouvernement fort, étant resté témoin judifférent de la révolution tant qu'elle affoiblissoit la France, s'étoit décidé à la combattre dès qu'il avoit vu qu'elle lui donnoit assez d'énergie pour faire des conquêtes.

Les manifestes sont les voiles de la politique; mais en les levant on doit voir clairement que la conquête du Brabant sut la vraic cause de la guerre, et que sa possession est

encore l'obstacle que la jalousie de l'Angle- 1793. terre oppose à la paix.

La guerre étant ainsi déclarée entre l'Angleterre et la France, l'Espagne et presque Répub. toutes les puissances de l'Europe suivirent l'exemple du cabinet britannique. La convention, instruite des dispositions du roi d'Espagne, lui déclara la guerre, ainsi qu'au stathouder de Hollande; et la nation francaise, sans argent, sans crédit, déchirée par mille factions, tyrannisée dans l'intérieur par des hommes sanguinaires, et menacée au dehors par les armées de tous les rois, ne paroissoit pas pouvoir, sans miracle, sortir d'une crise si terrible.

Ses ennemis, consternés par les premiers succès des soldats républicains, passèrent subitement de l'excès d'une frayeur panique à celui d'une confiance sans bornes; et l'indignation que leur inspiroit la mort de Louis XVI, les massacres de septembre, et les menaces de la convention donnant à leur ardeur la violence de la haine, tout espoir de rapprochement s'évanouit, tout sentiment de modération fit place à la passion de la vengeauce, et, de part et d'autre, on ne combattit plus pour vaincre, mais pour se détruire.

Ire. année de la Répub,

1793.

Dans cette lutte sanglante entre un gouvernement populaire et des gouvernemens absolus, les Français avoient un avantage très-remarquable; chaque individu de leurs armées croyoit combattre pour sa cause personnelle, tandis que les soldats de la coalition, indifférens aux intérêts de leurs chefs, ne combattoient que par obéissance, et n'éprouvoient point cet enthousiasme qui fit seul, dans tous les siècles, ou des martyrs ou des héros.

Cette différence qui échappoit à l'attention des esprits ignorans ou passionnés, suffit seule pour balancer la supériorité des forces et des richesses, et pour faire triompher la France de toute l'Europe, malgré les efforts de ses ennemis et la féroce ineptie de plusieurs de ses magistrats.

Dumouriez profitant de l'épouvante qu'inspiroient ses victoires, et de l'appui que lui promettoient les patriotes bataves, étoit entré rapidement en Hollande, avoit forcé Breda, pris Gertruidenberg, assiégé Kludest, Willemstadt, et bloqué Berg-op-Zoom. Par une inconséquence trop ordinaire en politique, le ministère britannique, qui n'avoit pas voulu traiter avec les envoyés français, consentoit à

laisser

laisser lord Aukland négocier avec Damou- 1793. riez, dont le front avoit été récemment couvert du bonnet rouge, et qui, pour flatter ou année tromper les anarchistes, prenoit audaciense-Répub. ment, dans ses lettres, le titre de genéral des sans-culottes; mais l'éclat des succès de Dumouriez devoit être aussi court qu'il avoit été brillant, et sa chute fut aussi prompte que son élévation avoit été rapide.

Maëstricht assiégée par Miranda, se défendit avec opiniàtreté. D'Autichamp et plusieurs émigrés s'y distinguèrent par de vigoureuses sorties. Le prince de Cobourg et Clairfait, arrivant à l'improviste, à la tête d'une forte armée, surprirent les cantonnemens français dispersés, et s'emparèrent de Liége, que défendit en vain le général Valence, lui tuèrent quatre mille hommes et prirent vingt pièces de canon. Miranda se vit forcé de lever le siége de Maëstricht; Dumouriez, contraint de quitter la Hollande, parvint avec peine à rallier, dans les Pays-Bas, les troupes que poursuiveient les Autrichiens. Les Hollandais rassurés depuis ce départ, et soutenus par les Prussiens, obligèrent les troupes françaises à s'enfermer dans Breda. Dumouriez voulant enfin tenter

de la Répub.

1793. un dernier effort pour arrêter l'ennemi qui s'étoit avancé jusqu'à St.-Tron, livra et perdit la bataille de Nerwinde. Les Français, dans cette action, disputèrent avec acharnement la victoire à leurs ennemis. Leur aîle droite eut long temps l'avantage; mais l'aîle gauche ne la seconda point. Le fils du duc d'Orléans combattit avec intrépidité; le général Valence, qui commandoit la cavalerie, après plusieurs charges, se précipita au milieu des rangs ennemis, et se retira couvert de blessures.

> Le général Miranda, à qui Dumouriez reprocha la perte de la bataille, accusa depuis son général d'avoir trahi la France dans cette journée. Ces deux accusations invraisemblables ne furent appuyées d'aucunes preuves : il paroît que dans cette affaire le défaut d'ensemble et de discipline força seul la valeur française à céder à la tactique autrichienne. Après cette bataille, Dumouriez arrêta la poursuite des Autrichiens, et les repoussa dans une action sanglante qui ent lieu près de Louvain; il convint ensuite d'une suspension d'armes avec le prince de Cobourg. Clairfait n'étoit pas instruit de cette convention; il attaqua les postes français, et d'un autre côté, les Autrichieus reprirent Namur.

Dumouriez, pour sauver les débris de son ar- 1793. mée, qu'il ne pouvoit exposer sur la foi d'une convention quignoroit le gouvernement frauçais, abandonna toutes ses conquêtes, rentra Repuben France, et se retira au camp de Maulde.

Il paroît que dès ce moment, connoissant l'esprit de la convention, et prévoyant le sort que les républicains soupconneux réservoient à un général vaincu, il résolut de changer de parti, de trahir celui qu'il servoit, de faire sa paix avec la coalition, et de marcher avec ses troupes sur Paris, pour y faire une révolution et rétablir la royauté.

Ses liaisons ont fait croire qu'il avoit le dessein de placer le duc d'Orléans sur le trône: ce fut même alors l'opinion la plus accréditée; mais ce qui la rend tout-à-fait improbable, c'est le concert qui régnoit entre les Autrichiens et lui. Ils étoient tellement d'accord, qu'ils l'escortèrent plutôt qu'ils ne le poursuivirent dans sa retraite jusqu'à Mons. Ils permirent même aux troupes qu'il avoit laissées en Hollande, de le rejoindre à Courtrai; et tout porte à croire que son projet, s'il avoit pu conserver son influence sur l'armée, étoit de rendre la couronne au dauphin, et de prévenir, par cette révolution, la vengeance des

Répub.

1793. républicains, dont il connoissoit la violence et l'inflexibilité.

Quoi qu'il en soit, l'événement trompa complètement ses espérances. Si le gouvernement français étoit hai par la nation, les étrangers l'étoient davantage; l'ardeur pour la république étoit trop nouvelle pour être si facilement éteinte, et Dumouriez éprouva bientôt que la trahison étoit plus odieuse aux Français que la tyrannie. Il auroit peut-être pu les entraîner à la guerre civile; mais son intelligence avec les ennemis de l'état excitoit leur juste méfiance, et le fit entièrement abandonner par l'armée, qui préféroit honorablement le danger des troubles intérieurs et les périls d'une guerre malheureuse, à la honte de subir le joug de l'étranger.

La nouvelle de cet événement répandit la consternation en France, et excita la fureur des jacobins. La Gironde conservant une apparente majorité; luttoit foiblement depuis quelques mois contre la Montagne; ce parti violent, qui ne pouvoit lui pardonner d'avoir voulu sauver Louis XVI, avoit tenté, au mois de mars, d'exciter un soulèvement dans la capitale, de renouveler les scènes de septembre, et de faire égorger, au sein de la convention,

les députés dont la modération paralysoit sa 1793. farie. Beurnonville, distingué dans les camps Ire. par sa valeur et par son audace, étoit alors de la ministre de la guerre ; il dénonça le projet des jacobins, en empêcha l'effet, et proposa aux girondins de faire exterminer ce parti redoutable par une troupe nombreuse d'officiers et de soldats, qu'il avoit successivement fait venir à Paris. Mais la Gironde, autrelois factieuse contre la cour, sembloit avoir à la fois pris sa place et sa foiblesse.

Marat, accusé par elle, et absous par l'influence de la commune, insultoit journellement la convention par son triomphe. Inutilement Louvet, dénonçant Robespierre, avoit dévoilé ses tyranniques projets. La commune, sommée de rendre ses comptes, jouissoit impunément de ses crimes et de ses dilapidations, et les orateurs de la Gironde se contentoient d'opposer aux conspirations de la montagne des discours éloquens, dont le seul effet étoit de retarder la marche des conjurés, tandis qu'il auroit fallu désarmer leurs bras et prévenir leurs coups.

Quelque foible que soit un gouvernement, il conserve son autorité tant que ses opérations sont couronnées par la victoire; mais dès qu'il est battu, ses malheurs deviennent des crimes.

1793. Ire. année de la Répab.

Les girondins avoient constamment soutenu Dumouriez contre les déclamations de Marat et les accusations des jocobins ; dès que ce général fut battu, la montagne. dont les cris étoient répétés par tous les clubs de la France, excita dans le peuple les plus violens soupçons sur ses intentions et sur celles de ses protecteurs; et lorsqu'on fut informé, par la dénonciation de trois émissaires qui lui avoient été envoyés, qu'il s'entendoit avec l'ennemi, et se préparoit à faire la guerre à la convention, la Gironde effrayée se joignit vainement au parti jacobin, pour prendre les mesures propres à prévenir sa trahison et à punir sa révolte; elle n'en fut pas moins regardée, par la multitude égarée, comme complice de ses projets, et dès cet instant sa perte fut inévitable.

Camus, Bancal, Quinette et Lamarque, tous quatre députés, partirent avec le ministre de la guerre, Beurnonville, pour s'assurer des dispositions de l'armée et de la personne du général. Dumouriez, qui les vit avec inquiétude arriver dans son camp, les accueillit avec froideur, entouré d'un cortége imposant.

Les commissaires ne purent tromper sa

39

vigilance. Il lui fut impossible, de son côté, 1793. d'ébranler la fidélité de Beurnonville, et de Ire. le faire entrer dans ses projets; et après une de la conférence aigre et longue, levant ouverte-Répub. ment l'étendard de la révolte, il fit arrêter le ministre et les députés, et les livra au prince de Cobourg, comme garant de la sûreté des personnes de la famille royale que la convention avoit emprisonnées.

Jusques-là les soldats, ignorant les vues de leur général, avoient, malgré leurs malheurs, conservé pour lui beaucoup d'enthousiasme. Ils étoient mécontens de la convention et du gouvernement, que Dumouriez. avoit accusés d'être cause de tous leurs revers. Aussi, dans le premier instant, l'arrestation des commissaires fut approuvée par l'armée, qui voyoit avec indignation qu'on. osât venir dans son sein arrêter un chef couvert de tant de lauriers.

Dumouriez, comptant sur l'attachement de ses troupes, se crut alors certain de réussir dans son projet. Cependant Lille et Condé, qu'il avoit promis de livrer aux Autrichiens comme place de sûreté, resusèrent de recevoir les détachemens qu'il y envoya. Un corps de troupes, alarmé des bruits qui 1793. se répandoient, venoit de couper la commure, nication entre le général et le camp de Maulde, de la et cette résistance devoit l'avertir des obsta-Répub. cles qui alloient arrêter sa marche.

Mais le moment étant venu de développer enfin avec éclat ses projets, et de passer le Rubicon. il alla trouver le prince de Cobourg, et rédigea, de concert avec lui, deux manifestes. Le prince de Cobourg, dans le sien, faisoit un éloge magnifique de Dumouriez. et, renonçant à toute idée de conquêtes, il promettoit de seconder les efforts de l'armée française pour détruire la tyrannie conventionnelle, et terminer les malheurs de la France. en rétablissant la monarchie et la constitution de 1791.

Après cette opération, Dumonriez, avec une escorte autrichienne, rejoignit son camp et harangua son armée, dans laquelle il répandit le mémoire qu'il venoit de composer: cherchant à enflammer l'esprit des soldats par la peinture des maux de l'anarchie, des crimes de la convention, de l'ineptie du gouvernement, des malheurs de la famille royale; ils leur proposa de se couvrir de gloire en relevant le trône, et d'assurer leur liberté par le rétablissement d'une

constitution que le vœu national consacroit, 1793. et qu'une conspiration avoit renversée.

Il fut d'abord encouragé par les acclama- de la tions de ceux qui l'entouroient et par le si-Repub. lence d'une multitude incertaine qui n'osoit manifester ses sentimens dans une circonstance si imprévue; mais ensuite, apprenant que l'artillerie avoit quitté le camp pour se retirer à Valenciennes, toutes les tronpes animées par leurs officiers qu'indignoit la défection du général et la présence de l'ennemi. firent entendre universellement un murmure de courroux, qui bientôt éclatant en plaintes, en reproches, en menaces, dissipa complètement l'illusion du général, et ne lui laissa plus de ressource pour son salut que dans une prompte fuite. Il partit, abandonnant sur la frontière les rêves de sa gloire, et n'emportant que la honte d'un projet si témérairement conçu, et si rapidement avorté.

Sept à huit cents soldats consentirent sculs à l'accompagner et à le défendre dans sa fuite. Ainsi cet homme qui excitoit l'enthousiasme de toutes les troupes, devint en un instant l'objet de leur haine. Il croyoit donner une armée à la coalition, et il ne put lui amener que quelques proserits.

1793. Ire. année de la Répub.

Le général Valence, le ci-devant duc de Chartres, et quelques officiers qui n'avoient point pris part à la révolte de Dumouriez, mais qui étoient trop liés avec lui pour n'être pas suspects dans un temps de passions, apprenant qu'ils étoient poursuivis par des décrets et des mandats d'arrêt, se virent contraints de s'éloigner de leur patrie. Le général, enflammé de colère, conseilla au prince de Cobourg de profiter du désordre qui régnoit dans l'armée française. Cobourg. en effet, s'avanca rapidement, croyant n'avoir à combattre que des troupes dispersées, sans courage, sans plans et sans chefs. Il se trompa, et à cette époque la résistance inattendue et opiniâtre des Français, auroit dû ouvrir les yeux des monarques de l'Europe, et leur démontrer que la nation française, quelques malheurs qu'elle éprouvât, étoit déterminée à périr plutôt que de renoncer à son indépendance.

Les ministres du roi de Prusse et de l'empereur se rassemblèrent, à cette époque, à Anvers, avec lord Aukland, le prince d'Orange et les envoyés de Naples et d'Espagne. Ce congrès décida du sort de l'Europe; il pouvoit peut-être y rétablir la tranquillité,

ET TABLEAU POL. DE L'EUROPE.

en offrant la paix à la France effrayée. Pour- 1793. vu qu'on eût reconnu la république, la convention auroit alors été facilement amenée à année renoncer à ses projets d'agrandissement, et Répub. à mettre la famille royale en liberté. Mais on croyoit trop à la conquête pour se contenter de la paix, et les ressentimens étoient trop violens pour écouter la sagesse.

Tout conspiroit à redoubler l'ivresse des coalisés et à ranimer leurs espérances. La Hollande étoit délivrée, les Pays-Bas reconquis; Frédéric-Guillaume, à la tête des Prussiens et des Hessois, avoit battu Custine, repris Francfort, bloqué Mayence, et pénétré jusqu'auprès de Landau. Un autre corps de Prussiens et d'Autrichiens s'emparèrent de l'électorat de Trèves. L'escadre française, dans la Méditerranée, avoit tenté sans succès une entreprise contre la Sardaigne. Les royalistes ayant levé l'étendard de la révolte, venoient de soulever la Vendée et une grande partie de la Bretagne. Les Espagnols attaquoient les provinces méridionales. Les colonies françaises, en Amérique, étoient exposées sans défense à l'invasion des Anglais, qui se préparoient en même-temps à faire une attaque formidable en Provence.

de la Répub.

1793. Le gouvernement français, divisé en deux partis violens, paroissoit prêt à se détruire par une guerre intestine, et le concours de toutes ces circonstances faisoit croire à la coalition que la France, entourée de tant d'ennemis et déchirée par de si cruelles convulsions, ne leur offriroit qu'une proie facile à partager. On résolut donc de pousser les opérations avec vigueur; Condé sut assiégé, et les Anglais, réunis aux Impériaux, voulurent s'emparer de Valenciennes.

> Le général Dampierre, ralliant tous les différens corps de l'armée, s'étoit mis à leur tête; après plusieurs combats sanglans, il périt héroïquement à la bataille de Famars, combattant jusqu'à son dernier soupir, et vendant chèrement aux ennemis une victoire qu'ils n'avoient pas prévu qu'on pût leur disputer.

Les troupes qui désendoient le camp retranché de Famars opposèrent encore quelque. temps une vigoureuse résistance aux Autrichiens; mais elles furent enfin forcées de céder au nombre, et de se disperser dans différentes places , en attendant que de nouveaux renforts les missent en état de combattre. Leur retraite débarrassant le prince de Cobourg de tout obstacle, il investit Valencien- 1793. nes, dont il ne put s'emparer qu'après un siége long et meurtrier.

Le général Custines vint prendre, peu de Répub. temps après, le commandement des débris de l'armée: mais ses efforts infruetueux pour secourir Mayence l'avoient déjà fait soupconner de trahison par les conventionnels; et avant envoyé imprudemment un mémoire où il développoit les dangers du système désorganisateur des jacobins, et la nécessité d'avoir recours à une espèce de dictature pour rétablir l'ordre, sa perte fut résolue, sa loyauté fut cause de sa mort : il ne put jamais prévoir un sort qu'il ne méritoit pas. Il vint lui-même se livrer sans méfiance aux tyrans qui l'envoyèrent à l'échafaud. Montesquiou avoit évité la même destinée en se sauvant en Suisse, au moment où on venoit l'arrêter dans son camp. Le général Anselme fut aussi décrété d'accusation; ses infirmités et le peu d'éclat de son nom le firent échapper à la proscription.

Les revers des armées, les succès du roi de Prusse, et l'invasion des Autrichiens, consternoient les hommes éclairés, et portoient à la fureur une populace aveugle : il Répub.

1793. est impossible à la multitude de réfléchir assez pour attribuer ses malheurs à leur véritable cause; il est plus facile pour elle de tout expliquer par la trahison; et tous les démagogues qui lui disent qu'on la trompe, sont certains d'être écoutés par sa crédulité, de plaire à ses passions, et de diriger son ressentiment.

> Robespierre, Marat, Danton, Collot-d'Herbois, et tous les chefs de la montagne, connoissoient parfaitement ce secret qui fit en tous temps la fortune des factieux: ils répandirent par-tout les poisons de la calonnie; et la Gironde, qui ne conservoit d'influence que dans la convention, éprouva bientôt que la puissance n'étoit plus dans l'assemblée, et que la force des clubs l'emportoit sur toutes les autorités.

> La commune de Paris, les sections, les sociétés populaires retentissoient de plaintes, de menaces et d'imprécations contre la partie de la convention qui conservoit quelques sentimens d'humanité, quelqu'amour pour l'ordre, et quelque respect pour la justice. Les girondins, avertis de leurs dangers par le triomphe de Marat, par les cris séditieux des tribunes, par les harangues factieuses que les faubourgs de Paris les forçoient d'écouter,

voulurent s'entourer d'une garde départe- 1793. mentale, et transférer la convention à Bourges. Tous ces projets, sans exécution, re-année doublèrent la rage de leurs ennemis, et les Répub. décidèrent à tenter une nouvelle révolution.

Presque tous les départemens, malgré les efforts des agitateurs, soutenoient par leurs yœux la majorité de la convention. La montagne n'avoit pour elle que les jacobins et la lie du peuple de Paris; mais elle savoit que le parti triomphant dans cette immense cité, étoit certain de se faire obéir par la crainte dans toute l'étendue de la république; et tandis que les girondins raisonnoient, délibéroient et menaçoient, elle conspira, frappa et régna.

Le 31 mai le tocsin sonne, les barrières sont fermées. Henriot, commandant de la garde nationale, dévoué à Robespierre, retient dans chaque section, sous les armes, les citoyens qui auroient pu contrarier ses vues. Il ne poste autour des Tuileries que trois mille hommes dont il étoit sûr. La convention, entourée d'une foule féroce et impatiente de renverser la dernière barrière qui s'opposoit à l'anarchie, voit arriver à sa barre un comité central, composé des comités réannée

1793. volutionnaires de chaque section; (institution fatale que souffrit la foiblesse des girondins, et qui les perdit) ce comité dénonce à la Repub. convention vingt-deux députés, les accuse de complicité avec Dumouriez et la coalition; leur attribue l'intention de rompre l'unité de l'état, et de le morceler en plusieurs républiques fédérées ; il les accuse aussi d'être du parti d'Orléans. Tous ces reproches, absurdement contradictoires, se détruisoient réciproquement; mais lorsqu'on veut animer la multitude, l'accumulation des griefs a plus de force que leur vraisemblance.

Enfin, le comité factieux, appuyé par la commune, par les faubourgs et par l'administration même du département, demande l'emprisonnement et la mise en jugement des députés dénoncés. Malgré les clameurs des tribunes, les cris des séditieux et les vociférations de la montagne, la majorité de la convention opposa encore, dans cette journée, quelque résistance aux conspirateurs. Elle n'avoit pas la force de les punir, mais elle ne leur sacrifia point les victimes qu'ils demandoient. Cet effort pour les désendre sut le dernier qu'on tenta. La terreur gagna rapidement tous les esprits, et la convention nationale,

tionale, deux jours après, ayant en vain 1793. essayé de percer la ligne qui l'entouroit, et Ire. d'en imposer au peuple par sa présence, rendit honteusement tous les décrets qu'on voulut lui arracher, fit conduire en prison les accusés qui se laissèrent arrêter, proscrivit ceux qui par la fuite évitoient l'échafaud, envoya dans tous les départemens des commissaires chargés d'inspirer l'obéissance par la crainte, et se soumit sans réserve, ainsi que toute la france, à la plus odieuse et la plus

sanglante tyrannie.

## CHAPITRE XI.

Nouvelle Constitution en 1793. Elle est voilée. Le Pouvoir Dictatorial est confié aux Comités de Salut public et de Sûreté générale. Leur tyrannie. Asservissement de la Convention. Proscription des Membres les plus énergiques. Révolte de Lyon. Insurrection de plusieurs Départemens. Mort de Marat. Division parmi les Tyrans. Portrait de Robespierre. Mort de Custine, de Biron, du duc d'Orléans. Toulon livré aux Anglais. Progrès de Cobourg. Succès des Royalistes de la Vendée. Fureur des Jacobins, des Cordeliers, de la Commune de Paris. Armement général en France. Emission d'Assignats. Le Roi de-Prusse prend Mayence. Les Prussiens et les Autrichiens forcent les lignes de Weissembourg, investissent Landau, menacent Strasbourg. Cobourg s'avance jusqu'à Landrecy. Fautes de la Coalition et des Royalistes. Cruauté du Gouvernement Français. Mort de la Reine, de madame Elisabeth. Toulon est repris. Lyon est soumis et détruit. Les Espagnols chassés du Roussillon. La Vendée dépeuplée et saccagée. Le Duc de Brunswick et les Autrichiens sont battus et chassés d'Alsace. Les Anglais sont mis en fuite près de Dunkerque.

ET TABLEAU POL. DE L'EUROPE, 51

Les Prêtres, les Nobles, les Riches, sont partout incarcérés et massacrés. La terreur s'étend sur tous les sexes, sur toutes les classes Mort de Danton. Division parmi les Coalisés. Le Roi de Prusse songe à se retirer de la Coalition. Il envahit la Grande-Pologne. Bataille de Fleurus. Succès de Jourdan et de Pichegru. Seconde Conquête du Brabant. Fureur et délire des Décemvirs. Leur division. Révolution du 9 Thermidor et mort de Robespierre.

En 1788, les troubles de la France avoient 1793. pour objet la réforme des abus : le mal étoit évident, le remède nécessaire, et la France année entière, à l'exception de quelques courtisans, Repub. n'avoit qu'un vœu et qu'une opinion. Aussi la justice alors dictoit tous les écrits et présidoit à toutes les mesures. En 1789, les fautes de la cour et l'amour de la liberté firent éclater une grande révolution. La crainte et les passions exilèrent la sagesse; et l'enthousiasme, franchissant les bornes de la politique et de la raison, fit commettre trop d'erreurs, consacrer trop de folics et excuser trop d'égaremens; mais la cour et les deux premiers ordres perdoient seuls à ce mouvement, et toute la masse de la nation, qui

D 2

1793. croyoit y gagner , soutint encore par son vœu les révolutionnaires.

de la

En 1792, la méfiance et l'ambition egarèrent Répub. les esprits, et l'amour de l'égalité remplaça celui de la liberté : on oublia qu'en politique comme en architecture la symétrie est indispensable; que sans parler d'hiérarchie héréditaire, il faut différens étages pour bâtir, et qu'en toute construction, égaliser c'est démolir.

> L'égalité de droits ne suffisoit plus à des hommes pressés de jouir. Ils renversèrent toutes les institutions anciennes, toutes les loix nouvelles, ils détruisirent même les académies; on n'en doit pas être surpris, un gouvernement si absurde et si barbare devoit craindre et hair la raison et la lumière. Les ambitieux, les pauvres, les intrigans les suivirent avec ardeur, les hommes paisibles et tous ceux que leurs principes ou leur intérêt attachoient à l'ordre les combattirent inutilement; et dans cette nouvelle révolution, le parti dominant n'étant plus appuyé par l'opinion générale, fut obligé de substituer la force à la persuasion, et la crainte à la justice.

En vain la Gironde, après la mort du roi, voulut asseoir la république sur sa vraie base, sur la vertu. En vain toute la France ne

pouvant revenir sur le passé, se rallioit à ces 1793. hommes qui annoncoient l'intention de gouverner avec modération. Les montagnards, bravant le vœu public, et marchant audacieusement à la tyrannie sous l'étendard de la licence, immolèrent ces factieux repentans, ces politiques incertains, sur les débris du trône qu'ils avoient tous ensemble renversé.

Ces tyrans sanguinaires et farouches, crovoient que si le système de la Gironde se réalisoit, ils seroient perdus, et que le jour où la justice régneroit seroit celui de leur chute et peut-être de leur destruction; ils savoient qu'ils n'auroient jamais l'estime des hommes honnêtes, l'approbation des hommes éclairés, la confiance des propriétaires, et qu'ils ne pourroient en aucun temps désarmer la haine des aristocrates dont ils avoient égorgé les familles et brisé les idoles, ni calmer le ressentiment des fondateurs de la liberté, dont ils venoient de prostituer les principes et de détruire l'ouvrage.

Dans cette persuasion ils formèrent le plan le plus vaste en atrocité, dont l'histoire ait offert d'exemples, et ils tentèrent une troisième révolution, dont le but étoit de changer toutes les propriétés de mains, et d'extermiRepub.

1793. ner toute la partie de la nation qui possédoit quelques lumières, quelques richesses, quelques talens et quelques vertus.

Démoraliser le pauvre en lui donnant le bien du riche, détruire toute espèce de religion pour étousser tous les remords, accuser tous les ex-nobles, tous les gens sensés et tous les amis de l'ordre, de complicité avec l'étranger, et les massacrer pour se délivrer de toute opposition, ruiner le commerce pour enivrer la multitude par les jouissances passagères du pillage, proscrire tous les talens distingués, afin qu'aucune lumière n'éclairât le peuple, sacrifier toute la substance de la nation pour envoyer l'énergique jeunesse aux combats, et pour fasciner, par des victoires, les esprits consternés par tant de crimes, voilà quelles furent les intentions et les moyens de ces terribles conjurés qui, régnant pendant plus d'une année sur des monceaux de cadavres, étonneront à la fois la postérité par la férocité de leurs caractères, la patience de leurs victimes, la démence de leur politique, l'éclat de leurs triomphes, et par la terreur que, long-temps après leur chute, les débris. de leur parti inspirèrent aux hommes qui faisoient trembler toute l'Europe.

Il ne faut cependant pas croire que tous 1793. les députés qui se rallièrent à cette montagne redoutable, eussent pénétré les projets et de la partagé les crimes de ceux qui siégeoient à Répub. sa cime; la plupart des hommes qui grossissoient ce parti y étoient enchaînés par la crainte qu'excitoient, dans tous les esprits, l'invasion des étrangers, et l'effroi du sort dont l'imprudent fanatisme des royalistes menaçoit alors les républicains. Quand la peur s'empare des ames, le parti le plus violent est celui qui rassure toujours le plus la foiblesse; il falloit dans ces temps affreux beaucoup de courage pour rester attaché au parti modéré qui se trouvoit à la fois exposé aux proscriptions des révolutionnaires, et aux vengeances des ennemis de la révolution.

La très-grande majorité de la Convention haïssoit la montague et ses principes; elle ne s'y soumit qu'au moment où la violence d'une multitude effrénée l'y contraignit : la terreur la condamna depuis à un long silence et à une obéissance forcée; mais dès que la division se mit entre les tyrans elle saisit avec transport l'occasion de secouer leur jong, de briser ses chaînes, d'expier une partie des crimes commis, et d'immoler ou de bannir

de la Répub.

1793. les insolens démagogues qui l'avoient si longtemps humiliée, opprimée, souillée et décimée.

Lorsque l'hypocrisie jette ses voiles et que le crime audacieux règne sans pudeur, la violence tient lieu de tout autre mérite; le pouvoir appartient nécessairement au plus méchant.

Aussi Robespierre, Danton, Marat, Collot - d'Herbois, Billaud, Couthon, trouvèrent de droit les dominateurs de la France. Ils s'associèrent des hommes plus doux, dont les talens étoient nécessaires à leur administration, et qui consentirent à les servir, les uns par la crainte, d'autres par ambition, et d'autres par politique.

Leur première opération fut d'envoyer par-tout des commissaires pour calnier le mécontentement que devoit inspirer la chute du parti girondin, et pour amener les esprits à l'obéissance par la calomnie, la corruption et la terreur. Ils voulurent en même temps tromper le peuple qu'ils enchaînoient. rédigèrent à la hâte une constitution célèbre, sous le nom de constitution de 1793. Il n'en exista jamais de plus absurde et de plus favorable à l'anarchie. La législation étoit confiée à une seule chambre, dans laquelle on étoit élu sans condition de propriété; le pou-

voir exécutif étoit divisé entre vingt-quatre 1793. ministres, que l'assemblée nommoit et révoquoit à volonté; la permanence des insurrections partielles étoit décrétée par l'éta-Répuls. blissement constitutionnel des jacobins et de tous les clubs affiliés, par le pouvoir accordé aux communes, par la fréquence des assemblées de sections, et par l'obligation de faire accepter toutes les loix par le peuple.

Cette constitution, qui fut si souvent depuis l'étendard des factieux, n'avoit été présentée me pour couvrir la tyrannie d'un manteau démocratique : ses perfides auteurs se jouant de leur propre ouvrage, l'enfermèrent dans l'arche, déclarant audacieusement que cette constitution ne seroit mise en activité qu'au moment où la patrie seroit hors de danger, et que jusques-là les Français seroient sonn is à un gouvernement révolutionnaire.

Ce gouvernement, le plus absolu et le plus féroce dont on ait vu d'exemple, fut confié à deux sections de douze députés. L'une se nomma comité de salut public, et l'autre comité de sûreté générale. Ils devoient être renouvelés chaque mois ; mais par un de ces effets incalculables de la peur qui aveugle ceux qu'elle domine, la convention se dépouillant

année Répub.

1793. de son inviolabilité, donna aux comités lo droit redoutable d'emprisonner ses membres, et rendit ainsi la puissance du gouvernement aussi solide qu'elle étoit étendue. Tout député qui auroit proposé de changer les comités se seroit vu proscrit, et de ce moment la tyrannie fut sans frein, et la se vitude sans bornes.

> Cependant quelques députés de la Girondo qui avoient fai la proscription, avoient publié leur protestation et soulevé les esprits. Plusieurs départemens se montrèrent disposés à les venger, et à L'sister à l'oppression : quelques-uns s'armèrent; Lyon leva l'étendard de la révolte, et la France fut à la fois alors ravagée par les étrangers qui s'avançoient en Roussillon, en Flandre et en Alsace, et déchirée par la guerre civile qu'allumoient les royalistes dans la Vendée et les girondins dans le centre de la république.

> L'histoire, dont l'impartialité doit résister à l'horreur même qu'inspire la férocité, est obligée, en peignant les gouvernemens les plus odieux, à ne pas plus dissimuler leurs talens que leurs crimes.

> Au milieu de cette crise violente qui devoit livrer la France épuisée aux ressentimens de ses ennemis, et peut-être faire esfacer son

nom de la liste des nations, le gouverne- 1793. ment révolutionnaire déploya une énergie qui triompha de tous les obstacles, trouva des ressources qu'il étoit impossible de pré-Répub; voir, et déploya des forces qui portèrent l'épouvante jusqu'aux extrémités de l'Europe.

Les moyens étoient terribles, mais les effets furent prodigieux; quatre cent mille combattans disciplinés se préparoient à conquérir la république. Quarante mille royalistes venoient de battre dans l'ouest les généraux ineptes qu'on leur avoit opposés. Cobourg s'emparoit en Flandre, de Condé, de Valenciennes, ets'avança depuis jusqu'à Landrecy. Puisaye et Wimpfien, avec une armée de mé, contens, étoient à vingt lieues de Paris. Bordeaux armoit des bataillons pour venger ses représentans proscrits. Lyon, révolté, rassembloit dans ses murs une foule de mécontens qui bravoient les décrets de la convention, et présentoient un foyer redoutable d'insurrection. Le roi de Prusse, après avoir chassé les Français de Francfort, s'étoit rendu maître de Mayence. Les Prussiens, les Autrichiens, réunis avec le prince de Condé, avoient forcé les lignes de Weissembourg, tué quinze mille Français, provoqué l'émigration de

Répub.

1793. cinquante mille Alsaciens. Landau étoit bloqué, Strasbourg menacé; enfin, les Anglais et les Espagnols réunis, s'étant emparés de Toulon, se croyoient au moment d'être maîtres de tous les départemens méridionaux.

> On ne doit pas s'attendre à trouver ici une histoire méthodique et détaillée des événemens militaires; tous les faits qu'on vient de retracer pour présenter un tableau politique appartiennent à la même époque, quoiqu'ils soient séparés les uns des autres par de légers intervalles. Mais il étoit nécessaire de les rassembler, pour montrer combien la situation des Français étoit périlleuse, la position des coalisés brillante, et combien il fallut d'efforts et de prodiges pour qu'une république naissante pût résister à tant d'ennemis et survivre à tant de malheurs. Le seul avantage du gouvernement tyrannique qui existoit alors, étoit de tout oser, de tout pouvoir, de n'être arrêté par aucune opposition, par aucun principe, par aucune pitié, et de disposer à son gré des terres, de l'industrie, des bras, de l'or, et du sang de vingt - quatre millions d'hommes soumis à son despotisme. Ce gouvernement terrible, fondant sa puissance sur l'effroi qu'inspiroit

an tribunal révolutionnaire, institution fatale 1793. arrachée à la foiblesse de la Gironde qui en fut la première victime, couvrit en un instant année la surface de la France de comités révolu-Répub. tionnaires, d'armées révolutionnaires, de bastilles et de bourreaux.

Créant une immense quantité d'assignats, il força le peuple à les recevoir, et pour leur donner une apparente hypothèque, il s'empara de tous les biens des riches qu'il accusoit de conspiration et dont il avoit résolu la mort. Tous les biens des Bourbons, restés en France, étoient déjà sequestrés; on les avoit arrêtés comme ôtages, lorsque Dumouriez livra à l'empereur les députés qu'il avoit pris. La servile complaisance du duc d'Orléans pour les jacobins, ne les fléchit pas en sa faveur; il fut enfermé à Marseille comme ses parens. Et les vertus de sa malheureuse épouse, qui étoit universellement aimée et respectée, n'empêchèrent pas ces monstres de la tenir dans une étroite captivité, et de menacer sans cesse sa tête, qu'ils n'osèrent cependant pas frapper. Le noble alors fut emprisonné comme traître; le banquier, comme contre-révolutionnaire; le négociant, comme accapareur. La populace, payée pour aller aux sections, crut 1793. régner, et se jeta dans l'esclavage avec une le spèce de fanatisme pour les hommes qui année satisfaisoient à la fois ses passions constantes. Répub. la paresse, l'envie, et la cupidité.

Les tyrans ayant grossi la liste des émigrés de tous les noms de leurs ennemis, saisi tous les dépôts chez les notaires, confisqué tout l'or qu'ils pouvoient découvrir, mis en réquisition toutes les denrées, et toutes les armes nécessaires à l'entretien de leurs troupes, destitué tous les officiers dont ils craignoient la résistance, et multiplié sans obstacle la monnoie fictive des assignats, dispersèrent rapidement la force des mécontens en gagnant la foule par des largesses, et épouvantant les chefs par des supplices; la corruption se glissant par-tout, la démoralisation fut générale et la terreur universelle; bientôt le crime eut, dans tous les lieux, des complices, la tyrannie des espions, la vertu des ennemis, l'innocence des bourreaux.

Le fils dénonçoit son père, le pauvre accusoit son bienfaiteur, le domestique trahissoit son maître, le frère emprisonnoit son frère; l'homme honnête, indigné, n'osoit exhaler son ressentiment; la femme sensible cachoit ses larmes; à peine osoit-on penser, rien n'échappoit aux tyrans, aucune retraite ne 1793. pouvoit leur dérober leurs victimes, aucun secours ne les protégeoit dans leur danger, aucune consolation ne les accompagnoit dans Répubi leurs cachots, et une foule aveugle et stupide insultoit avec une joie féroce à leur supplice.

La résistance générale devenant alors impossible, peu d'efforts partiels furent tentés pour secouer ce joug odieux.

Charlotte Corday, célèbre par son audace, donna seule un exemple d'intrépidité qui n'eut pas d'imitateurs; elle plongea un poignard dans le sein de Marat. Et, 'comme le dit madame Rolland, alors dans les fers, et qui périt quelques jours après: ce coup bien porté étoit mal adressé. Marat, apôtre des brigands, étoit plus vil que redoutable. Déclamateur absurde, anarchiste sans masque, prêchant ouvertement la guerre du pauvre contre le riche, calomniateur de tous les talens, orateur de la populace, son parti le traitoit comme un insensé, et le regardoit comme un instrument usé: d'ailleurs il étoit mourant, et son assassinat, loin d'affoiblir la tyrannie, la fortifia, en justifiant aux yeux de la multitude sa méfiance et sa cruauté.

Une digue plus difficile à renverser ralentit

1793. cependant encore dans sa marche le parti le plus violent des nouveaux maîtres de la année France. Danton, qu'on appeloit alors une des Répub. colonnes de la révolution, et qui, par ses formes d'athlète et sa voix de Stentor, sembloit en être le colosse, ne partageoit pas entièrement le système anarchique et absurde de ses fanatiques collègues. Cet avocat ambitieux, successivement payé par tous les partis, n'avoit suivi l'étendard de la liberté que pour s'emparer du pouvoir, acquérir des richesses, et se livrer sans réserve à la volupté.

Poursuivi d'abord par les constituans, et gagné, dans les derniers temps, par la cour ct par eux, il les trahit encore et renversa le trône, qu'il trouvoit trop foible pour être soutenu.

Proscripteur au mois de septembre, pour épouvanter et dominer ses ennemis, il avoit dit à l'un des premiers fondateurs de la constitution de 91, que s'il ne voyoit pas de moyen de sauver Louis XVI, il seroit un des premiers à le condamner; et il fit ce qu'il avoit dit. Après la mort du roi, et la chute de la Gironde, il vouloit terminer la révolution, et placer la couronne sur la tête du duc d'Orléans, qui n'avoit ni assez d'audace pour la prendre,

Aucune proscription ne l'effrayoit, quand de la il la croyoit utile; mais il lui paroissoit absurde de prolonger ces mesures violentes, et dangereux, de donner à la crainte la force du désespoir.

Danton voulut donc mettre un terme à l'anarchie sanglante qu'il avoit fait naître; et il auroit été secondé dans ce dessein par la majorité de la convention, mais son luxe indiscret avoit diminué sa popularité, ses projets avoient percé; et Robespierre, qui méditoit déjà sa perte, répandit contre lui des soupçons qui le forcèrent à quitter le comité de salut public, et à songer à sa propre sureté. Robespierre, délivré de sa rivalité, ajourna sa mort, et acquit promptement une telle prépondérance, qu'il fut universellement regardé comme le chef de la tyrannie.

La postérité comprendra difficilement comment cet homme, qui n'avoit rien de grand, put dominer si long-temps un pays si vaste, une nation si énergique, et comprimer des factions si fougueuses.

Robespierre, en effet, avocat sans réputation, orateur sans éloquence, politique sans

1793. jugement, législateur sans connoissance, et factieux sans courage, n'avoit aucune de ces qualités qui font briller les ambitieux dans les Répub. orages populaires ; sa stature étoit basse, sa figure ignoble, son teint livide, son regard incertain annonçoit la peur et inspiroit la méfiance; il n'avoit ni la bravoure qui éblouit par son éclat, ni l'opulence qui se fait des partisans par des largesses, ni l'aménité qui donne des amis, ni la bienveillance qui attire des cliens. Craint par tout le monde, il n'aimoit personne. Au moment où la liberté étoit l'étendard des Français, il enchaînoit les actions et comprimoit les pensées; ennemi des philosophes dans le siècle de la philosophie; prêchant la vertu et protégeant tous les crimes; ne parlant que d'humanité, et inondant la France du sang de ses victimes, on ne pourroit concevoir quels furent les moyens de sa fortune, les causes de sa popularité, et les bases de sa puissance, si l'on n'observoit pas attentivement la situation des esprits, la marche des passions, et la corruption des mœurs à cette funeste époque.

La révolution française, préparée par les lumières de la philosophie, avoit changé de route. Au lieu de tendre à élever, comme la

supériorité le veut, elle n'avoit eu pour objet 1793. que d'abaisser, comme la médiocrité le souhaite. La peur et l'envie étoient devenues les de la deux passions dominantes, et ceux qui en Répubressentoient le plus vivement les impressions, et qui en parloient plus énergiquement le langage, étoient nécessairement les hommes les plus écoutés et les mieux entendus. Or, la peur et l'envie composoient tout le caractère de Robespierre, et lui donnoient une parfaite ressemblance morale avec la populace, qu'on appeloit alors exclusivement le peuple.

Méfiant comme la multitude, et croyant toujours comme elle aux trahisons, haïssant comme elle tout ce qui s'élevoit au-dessus du niveau par quelque richesse ou quelque talent, enfin, irascible et sanguinaire comme elle, il lui étoit si parfaitement analogue, qu'elle reconnoissoit dans ses craintes, dans ses fureurs, dans ses discours, dans ses actions, toutes les impressions qu'elle éprouvoit, toutes les idées qui la dominoient, tous les désirs qu'elle formoit.

Robespierre étoit l'interprète fidèle de ses sentimens, l'organe énergique de ses volontés; teur cause paroissoit commune; et elle ne le démentit jamais, lorsqu'il prétendit que ses

1793. ennemis étoient ceux du peuple, que l'attaquer cétoit attaquer le peuple, et que son pouvoir étoit la puissance du peuple.

Répub.

La simplicité de ses mœurs, sa frugalité, son habitude de vivre avec la famille d'un menuisier, sa pauvreté constante consoliderent l'affection que la classe indigente avoit conçue pour lui ; elle devint une espèce de fanatisme, et lui donna cette force inconcevable qui si long-temps étonna la politique, confondit la raison et fit gémir l'humanité.

Robespierre, éclairé par la peur, avoit appris de l'expérience qu'on étoit perdu dès qu'on vouloit arrêter le char révolutionnaire.

Necker, Lally, Mounier en étoient les premiers exemples; la Fayette, Lameth, Barnave, qui leur avoient succédé, avoient succombé en voulant servir de digue au torrent démocratique.

Les girondins, qui s'étoient crus assez forts pour mettre une borne aux crimes, et un frein à l'anarchie, en étoient devenus les victimes; enfin, Danton lui-même, malgré sa force, son crédit et son audace, avoit perdu sa puissance en cessant d'être terrible.

Robespierre étoit menacé du même sort par ses collègues, et sur-tout par la commune

de Paris et par le club des cordeliers, qui 1793. chaque jour redoubloient de violence et de férocité. Il résolut donc, pour n'être point proscrit, d'être toujours le plus effrayant des Répub. proscripteurs, et de se placer constamment à la tête de la colonne révolutionnaire, quelque rapide que fût sa chute dans l'abîme de l'anarchie.

Toujours accusateur, de peur d'être accusé, il ne proposoit aucune loi, mais il se plaignoit sans cesse de leur insuffisance; il ne nommoit point de généraux, mais il les rendoit responsables de tous les revers; il ne se méloit à aucun parti, mais il les taxoit tous successivement d'intrigues, de royalisme ou de corruption; échappant à la critique, parce qu'il ne produisoit rien; plaignant toujours le peuple que trahissoient, selon lui, les riches par leur avarice, les législateurs par leur mollesse, les tribunaux par leur lenteur. Il se lavoit de tous les malheurs publics par des supplices, et se faisoit attribuer tous les succès par sa rigueur.

Le tribunal révolutionnaire, composé d'hommes dévoués aux tyrans par fanatisme et par lâcheté, condamnoit sans examen toutes les victimes qui lui étoient désignées.

1793. Les députés proscrits de la Gironde, les constituans qu'on put saisir, l'éloquent Barnave, le vertueux Bailly, le brave Custine, Repul·Biron et Beauharnois , chéris du peuple et de l'armée, furent envoyés à l'échafaud : plus l'ennemi faisoit de progrès, plus le gouvernement se croyoit obligé à multiplier ses proscriptions pour empêcher la révolte par la terreur.

> Soixante-treize députés, dont la modération étoit suspecte, furent incarcérés, et vécurent une année dans l'attente cruelle de la mort, dont ils étoient sans cesse menacés. La reine, Marie-Antoinette, sur laquelle les. Français n'avoient aucun droit, et que le peuple haïssoit sans motif, périt sous la hache révolutionnaire. On ne pouvoit lui reprocher que sa naissance, que la fierté de sa maison, et la légèreté naturelle à son sexe; mais ses. malheurs auroient du toucher les ames les plus féroces, et l'indigne traitement qu'elle éprouva, les infames et absurdes accusations. dont elle se vit l'objet, furent peut-être encore plus atroces que son supplice. Si sa vie politique ne fut pas à l'abri de tout reproche d'intrigues, son courage dans la prison, sa noble dignité en présence de ses méprisables.

juges, et sa fermeté en marchaut à la mort, 1773. inspireront autant d'admiration pour son caractère, que d'horreur pour ses bourreaux.

Bientôt le duc d'Orléans, qui avoit cru Repub. échapper au trépas, en sacrifiant son honneur à la crainte, succéda sur l'échafaud au monarque qu'il avoit condamné, et supporta avec fermeté l'humiliante et générale approbation qu'excita dans le peuple son supplice.

Jusqu'au dernier instant il crut que ses. partisans le feroient absoudre. On assure même que Robespierre fut quelque temps incertain s'il devoit le couronner ou l'immoler; mais trouvant son nom trop dangereux pour la république, et son caractère trop foible pour le trône, il ordonna sa mort.

Robespierre et ses collègues justifioient aux yeux d'une grande partie du peuple l'atrocité de leurs rigueurs, par l'imminence des dangers dont ils étoient menacés, et que ce peuple croyoit partager. Le succès, qui éblouit toujours, couvrit pendant quinze mois leurs crimes d'un funeste éclat. Quatre cent mille étrangers vaincus et chassés des frontières; Lyon soumis; Toulon délivré, et la Vendée subjuguée, excitèrent quelque admiration pour un gouvernement qui ne devoit

de la Répub.

1793. inspirer qu'une juste horreur. Ses moyens étoient immenses; la terreur qu'il répandoit assuroit l'exécution des ordres les plus tyranniques.

> Il ordonna une levée en masse; douze cent mille soldats marchèrent contre l'ennemi; il voulut de l'or, un emprunt forcé lui livra toutes les fortunes.

Quelque hypothèque solide lui étoit nécessaire pour donner quelque crédit au milliard d'assignats qu'il mettoit en circulation ; tous les biens des étrangers, des prêtres et des aristocrates furent saisis. (On sent bien que la richesse alors fut réputée crime, et que tout homme opulent fut désigné comme contrerévolutionnaire ou comme accapareur. ) La résistance des ex-nobles inquiétoit; on les désarma. La masse des dettes pouvoit gêner; les créanciers des émigrés, frustrés de leurs hypothèques, furent soldés en papier sans valeur.

On manquoit de bestiaux et de grains, de vêtemens et de fusils, pour nourrir, équiper et armer les bataillons nombreux que l'on créoit: on mit en réquisition tout ce que possédoient les citoyens aisés; toutes les villes furent remplies de fonderies, et métamorphosées en arsenaux. L'humanité pouvoit encourager la désobéissance en sauvant quelques victimes: on paya les dénonciateurs;
on fit une vertu patriotique de la délation,
un mérite de l'infidélité; on décerna des couronnes civiques à l'ingratitude; la pitié courageuse qui donnoit asile au malheur, fut vouée
à l'infamie, et condamnée à l'échafaud; enfin,
si le père nourrissoit son fils expatrié, si la
fille écrivoit à sa mère du fond de son cachot,
la loi de la tyrannie les frappoit de mort pour
avoir écouté la nature.

Le ciel effraie toujours les honmes qui veulent opprimer la terre; aussi les décemvirs (c'est ainsi qu'on les nomma, depuis le supplice de deux de leurs collègues, Hérault et Simon), les décemvirs, dis-je, voulurent détruire toute idée de religion, pour étouffer la voie des consciences, qui résistoit à leurs injustes décrets. Ils avoient proscrit les pontifes; ils vouèrent le culte au mépris, et en firent profaner avec ignominie tous les emblêmes et tous les ornemens. La plupart des prêtres qui siégeoient à la convention abjurèrent publiquement leur croyance, et avouèrent scandaleusement qu'ils avoient trompé l'univers. On tenta de substituer à la religion

Répub.

1793. chrétienne une sorte de paganisme, dont les divinités métaphysiques se prêtoient à toutes les interprétations que la politique exigeoit. La raison et la liberté furent ces nouveaux dieux; sous leurs noms, le délire et l'esclavage régnèrent, et leurs autels furent inondés du sang des victimes humaines, qu'on y versoit sans motif, sans mesure et sans pitié.

Il n'exista peut-être jamais un pays désolé tout à la fois par tant de fléaux ; on cût dit que l'enfer s'étoit déchaîné pour le consumer par tous ses feux, et le corrompre par tous ses poisons. La vertu trouvoit par-tout un supplice, l'innocence un piége, la foiblesse un danger, le vice un encouragement. La délation, le divorce, la débauche, le sacrilége, l'assassinat, la spoliation, étoient sans cesse offerts aux êtres timides pour les protéger, aux pauvres pour les enrichir, aux ambitieux pour les élever.

Ondemandoit sans honte dans tous les clubs et les comités révolutionnaires, aux candididats qui se présentoient, quel crime ils avoient commis, quel supplice ils avoient mérité en cas de contre-révolution; c'étoillà les titres qu'on exigeoit; c'étoit, dans la

langue de ces barbares, ce qu'on appeloit 1793.

avoir donné des gages à la révolution.

Aussi dans ces temps affreux où le repos de la n'étoit pas même le partage certain d'une Républication de la probité et l'énergie

n'étoit pas même le partage certain d'une heureuse obscurité, la probité et l'énergie n'eurent que deux places à occuper, les prisons et les camps; ce fut là leur asile. Et la France, en gémissant sur cette époque cruelle, peut encore s'enorgueillir avec raison, et du courage de ses victimes, et de l'héroïsme de ses guerriers.

Ces guerriers étonnèrent bientôt la coalition par leur nombre, leur force et leur rapidité. Les généraux immolés sur l'échafaud furent remplacés par des hommes que leur naissance exposoit à moins de haine, et qui bientôt illustrèrent leurs noms par des prodiges.

Carnot, membre du gouvernement, chargé exclusivement de la partie militaire, fit alors une grande révolution dans la tactique. S'élevant au-dessus du système de manœuvres circonscrites dans des terrains étroits, il considéra de vastes frontières comme des champs de batailles, et combinant les mouvemens des différens corps d'armées dans cet espace immense, comme on calculoit

1793. Ire. année de la Répub.

autrefois les évolutions de quelques régimens dans une plaine, il déconcerta la politique des cabinets et l'expérience des généraux ennemis. Hoche, Jourdan, Pichegru, Moreau, Kléber, et tant d'autres que cette guerre immortalisera, exécutèrent habilement des plans conçus avec génie; et ces puissances ambitieuses, qui, pour la seconde fois, avoient cru saisir et partager une proie facile, virent, à la fin de l'année, leurs espérances détruites, leurs troupes vaincues, et leurs frontières menacées. Il est vrai que les rois ligués contre la république ne mirent aucune suite dans leur système, aucune mesure dans leur ambition, aucune rapidité dans leurs entreprises, et aucun accord dans leurs opérations.

Lorsque le prince de Cobourg s'étoit réuni à Dumouriez, il avoit annoncé dans son manifeste que la cour de Vienne renonçoit à toute idée de conquêtes, et que son but étoit de secourir le parti qui vouloit détruire la tyrannie, délivrer la famille royale, et relever le trône constitutionnel de 1791.

Ce manifeste, qui pouvoit diviser les esprits, fut désavoué quelques jours après; et les alliés ne dissimulèrent plus leurs projets de rétablir la monarchie absolue, et de pu- 1793. nir comme rebelles tous les partisans de la liberté.

En vain plusieurs politiques représente-Répuba rent aux chefs de la coalition, que le parti constitutionnel en France étoit encore trèsnombreux, et que, joint au parti modéré des républicains, il composoit l'immense majorité de la nation française; en vain on leur fit observer que les révoltes de Bordeaux, de Lyon et de Marseille prendroient un accroissement très-rapide si leurs progrès n'étoient point gênés par la crainte des vengeances contre - révolutionnaires; loin de consentir à dissiper cette frayeur en relâchant la Fayette et les députés constituans qui étoient arrêtés, on resserra leurs chaînes 1; et les puissances coalisées, ainsi que les émigrés, restèrent obstinément persuadés que le délire des jacobins étoit plus favorable à leurs vues que les principes des modérés, et que le bien ne pouvoit naître que de l'excès du mal. Système étrange, aussi laux en politique que cruel en morale, et dont l'ex-

<sup>\*</sup> Voyez Pièces justificatives, relation de la captivité de la Fayette, de Maubourg, de Bureau-de-Puzy, rédigée d'après leurs notes.

1793. périence n'a malheureusement pas encore guéri toute l'Europe.

de la

Les Autrichiens, les Anglais et les Prus-Répub. siens ayant pris la résolution violente de ne ménager aucun parti, de ne transiger avec aucune opinion, et de rétablir l'ancien régime en France, devoient au moins, pour suivre ce plan avec succès, secourir vigoureusement et franchement les rebelles de la Vendée qui avoient levé l'étendard royal; ils devoient leur donner des vaisseaux, des armes, des soldats, et sur-tout y envoyer les princes français, qui, par-tout ailleurs, ne pouvoient combattre que comme étrangers, et qui, dans ces provinces, se trouvant au sein de leur pays, auroient réuni plus de partisans, et peut-être même se seroient vus entourés de tous ceux qui détestoient la tyrannie décemvirale. Ils empêchèrent, au contraire, ces princes d'y porter leurs armes, et de se donner l'éclat nécessaire pour exciter l'enthousiasme et reconquérir leurs rangs et l'opinion publique ; ils les traînèrent à leur suite, ne leur laissant ni le pouvoir de se faire craindre, ni les movens de se faire aimer. Ils accoutumèrent ainsi le peuple à les confondre avec ses en-

nemis. On fournit bien aux vendéens quel- 1793. que argent et quelques munitions, mais ce Ire. fut avec une telle parcimonie, qu'on peut de la croire, ainsi qu'on l'a reproché au cabinet Répuba de Saint-James, que le but étoit plutôt de prolonger les troubles de la France, que de terminer la révolution.

N'ayant pas suivi de ce côté la marche la plus droite et la plus courte, ils auroient au moin dû, en faisant des conquêtes, montrer évidenment leur loyauté, et rendre les places dont ils s'emparoient aux princes dont ils prétendoient soutenir les droits; mais Valenciennes fut prise au nom de l'empereur. L'Angleterre vouloit se saisir de Dunkerque; une convention secrète assuroit, dit-on, l'Alsace à la cour de Vienne. Toulon seul, dont on détruisit la marine, fut, par égard pour l'Espagne, conquis sous le nom de Louis XVII; et lorsque les Anglais s'emparèrent depuis de la Corse, ils en firent un domaine de la Grande-Bretagne, et y établirent un vice-roi.

Dans le même temps, à l'autre extrémité de l'Europe, la même ambition se développoit. L'impératrice de Russie, qui avoit paru ne s'armer que pour retablir les émigrés polo-

1793. lonais dans leurs priviléges, et pour rendre à la république son ancienne constitution, démembroit ce malheureux pays; malgré les Repub. protestations de ces émigrés trompés, elle étoit d'accord pour ce partage avec Frédéric-Guillaume, autrefois l'appui de la révolution polonaise, et qui s'emparoit alors de Dantzick, de Thorn et d'une partie de la Grande-Pologne, en accusant les Polonais de jacobinisme, parce qu'ils avoient changé une république en monarchie.

> Quelqu'injuste, quelque déloyale que fut cette politique des rois, les coalisés auroient pu réussir dans leurs projets ambitieux contre la France, s'ils avoient profité de la terreur qu'inspiroit leurs premières victoires, de la foiblesse intérieure produite par l'anarchie, et de la dispersion des Français après la bataille de Famars. Mais l'Autriche prétendoit s'emparer des places fortes; l'Angleterre vouloit faire la guerre sur les côtes et détruire les ports. Le roi de Prusse, qui n'avoit rien à conquérir en France, s'occupoit plus des affaires de Pologne que des intérêts de ses alliés : ainsi, les plans habiles proposés par Mack furent écartés; an lieu d'agir de concert chacan suivit son projet séparé; et perdant

perdant un temps précieux, on laissa le loisir 1793. au gouvernement français de revenir de son effroi, de comprimer les factions au-dedans, de la de recruter, d'équiper et d'armer un million Répub. de guerriers, qui repoussèrent bientôt de toutes parts les phalanges ennemies, et menacèrent l'Europe d'une révolution universelle.

Le prince de Cobourg, après avoir pris Valenciennes et Condé, somma inutilement Cambrai, et resta depuis dans une inaction que rien ne peut expliquer, à l'instant où la France n'avoit aucun obstacle à lui opposer.

Les Anglais menacèrent à la fois Dunkerque, Bergues, Gravelines et Calais. Ils comptoient sur des intelligences dans la ville de Dunkerque; mais l'officier qui s'entendoit avec eux, fut arrêté, et le commandant qui le remplaça se montra également inaccessible à la crainte et à la séduction. On envoya trop lentement au duc d'Yorck l'artillerie qu'il attendoit. Houchard, avec trente mille Français, vint l'attaquer, le battit complètement, s'empara de son artillerie et de ses munitions, et sut envoyé ensuite à l'échafaud par les décemvirs, pour n'avoir pas détruit totalement l'armée anglaise.

Tome III.

Le duc d'Yorck fut poursuivi jusqu'à Niewport, qui opposa aux Français une vigoureuse résistance. L'Angleterre, au lieu de Répub. diriger toutes ses forces sur un point, les dissémina, fit trop d'entreprises à la fois, et frappa foiblement par - tout. Elle s'empara de Miquelon et de Saint - Pierre, manqua la Martinique, donna peu de secours à la Vendée, et ne put, malgré les troubles de Saint - Domingue, conquérir qu'une partie de cette colonie, où elle étoit appelée par la trahison de quelques mulàtres, et le désespoir d'un grand nombre de propriétaires mis en fuite par la furie sanguinaire des nègres révoltés.

L'amiral Hood, après avoir voulu inutilement ressusciter la royauté à Marseille, s'empara de Toulon, à la tête des escadres anglaises et espagnoles; mais il n'y débarqua qu'une armée de quatorze mille hommes, composée de Napolitains, d'Espagnols. d'Anglois, d'Allemands et de Piémontais, et trop foible par son nombre et par son mélange pour étendre ses conquêtes et pour se joindre aux insurgés de Lyon.

Le gouvernement français, répandant l'argent et la terreur, dirigea contre Lyon des

colonnes nombreuses, qui triomphèrent après 1793. un grand carnage de la résistance opiniâtre des mécontens; et cette malheureuse ville, victime de la fureur de Collot-d'Herbois, l'un Repub. des décemvirs, vit en peu d'instans sa gloire éclipsée, ses richesses pillées, ses manufac-

tures détruites, ses maisons démolies, et ses habitans mitraillés par l'ordre des tyrans qui trouvoient les bourreaux trop humains et les supplices trop lents. On voulut effacer jusqu'au nom de Lyon; mais il sera immortel comme

l'infamie de ses destructeurs.

Après la prise de Lyon, l'armée républicaine marcha rapidement vers le Midi, battit les royalistes à Olioulles, fit prisonnier Ohara, général des coalisés, et après un siége trèscourt, reconquit Toulon. Les Anglais, en l'évacuant, brûlèrent les magasins et les vaisseaux, et par une inhumanité aussi impolitique qu'odieuse, livrèrent au ressentiment de leurs ennemis les Français qu'ils avoient portés à la révolte. Le gouvernement décemviral fut aussi cruel à Toulon qu'à Lyon, et se vengea par plusieurs milliers d'assassinats de l'emprisonnement de deux députés et de la rébellion des Toulonais.

La convention déclara l'année suivante,

1793. par un décret ridicule autant que barbare. M. Pitt ennemi du genre-humain, et ordonna, par une loi plus atroce, d'égorger Répub. tous les Anglais qui seroient pris. Aucune armée n'obéit à cette loi digne des Cannibales.

> Tandis que le comité de salut public croyoit assurer son pouvoir en outrageant l'humanité, les coalisés, emportés par leurs passions, violoient ouvertement le droit des gens. Maret et Semonville, ambassadeurs français, furent arrêtés par les Autrichiens sur un territoire neutre, et mis aux fers. Les Anglais, sans égard pour la neutralité des Génois, s'emparèrent, dans le port de Gènes, d'une frégate française. Tel est le malheur des guerres d'opinions, soit politiques, soit religieuses; chacun voyant la vertu de son côté, et le crime dans le camp ennemi, croit tous les moyens légitimes pour arriver à son but, et enfreint sans scrupule les règles de la morale et de la justice.

> Les Vendéens n'étant ni secourus par les Anglais, ni fortifiés par la présence de leurs princes, et n'occupant aucune place forte qui pût leur servir de point d'appui, firent envain, sous les ordres du brave Charrette, tous

les efforts qu'on peut attendre des fanatismes 1793. politiques et religieux réunis. Après plusieurs victoires et défaites alternatives, la garnison de la de Mayence, que le roi de Prusse avoit im-Répub. politiquement laissé retourner en France, étant venue augmenter la force des troupes qui les attaquoient, les royalistes furent complètement battus, et obligés de se disperser dans les départemens voisins. De ce moment, la Vendée et la Bretagne furent livrées aux vengeances d'un proconsul atroce, nommé Carrier, qui surpassa, par sa férocité, tous les monstres de son temps et tous ceux de l'antiquité. Femmes, enfans, vieillards, rien n'échappoit au ressentiment de ce bourreau; il fusilloit les hommes désarmés; il égorgeoit l'enfant sur le sein de sa mère, et réunissoit dans ses affreuses chaînes, avec l'ironie d'un Néron, sous le nom de mariages républicains, les amans et les époux entassés dans des barques qui s'entr'ouvroient par son ordre au milieu des flots. Enfin, ce monstrebrùlant, pillant, dépeuplant toutes ces contrées, sit frémir les étrangers à l'aspect des vagues sanglantes que chaque jour la Loire rouloit dans l'Océan.

Tous les habitans de la France s'indignoient

Répub.

1793. de ces horreurs. Mais quoiqu'ils en fussent les victimes, ils savoient que l'étranger les en rendoit responsables, et que le Français seroit le plus déshonoré des peuples par ses crimes, s'il n'en devenoit pas le plus illustre par ses triomphes. Ils vouloient se délivrer de leurs ennemis avant de punir leurs bourreaux. Vaincus, ils auroient passé pour être leurs complices; vainqueurs, ils pouvoient être leurs juges : ils jurèrent donc de vaincre, et ils accomplirent leur serment.

> Placés entre l'échafaud de leurs tyrans et le canon de leurs adversaires, ils méprisèrent le danger du dedans, triomphèrent des périls du dehors, et la patrie dut à la fois à leur courage et son salut et sa gloire.

> Les Autrichiens, pressés par des bataillons nombreux, furent battus près de Maubeuge, et contraints à se retrancher dans la forêt de Mormale.

> Sur le Rhin, les succès furent encore plus rapides et plus décisifs. Les Prussiens et les Impériaux s'étoient emparé des lignes de la Lauter, de Weissembourg, du fort Louis; ils avoient investi Landau, et repoussé les Français jusqu'à Haguenau; mais il régnoit peu d'intelligence entre les alliés; et quoique

la politique ait convert de ses voiles les cau- 1793. ses de cette dissention qui, peu de temps après, décida Frédéric-Guillaume à quitter la coalition, il paroît, d'après l'opinion répandue Répuben Prusse, par des hommes considérés, qu'il avoit existé entre le roi de Prusse et l'empercur une convention que l'Autriche ne remplit pas. Les Prussiens avoient garanti à la cour de Vienne la possession de Landau et de Strasbourg; et l'empereur devoit céder au roi de Prusse trois bailliages en Silésie. On assure que le baron de Thugut, trouvant la cession de ces bailliages dangereuse, et les conquêtes sur le Rhin peu solides, avoit décidé l'empereur à se tirer de l'embarras où le jettoit cet accord conclu, en ordonnant aux généraux autrichiens de changer la guerre offensive sur le Rhin en défensive, et d'évacuer l'Alsace, sans laisser pénétrer leurs instructions aux alliés.

Il résulta de ce changement que le duc de Brunswick, qui poussoit les opérations avec ardeur, fut secondé mollement et contrarié dans ses plans par les Autrichiens.

Le général Hoche, qui avoit battu, près de Saarbruck, un corps d'armée prussienne, se réunit, à la fin de novembre, au général

1793. Pichegru. Ils emportèrent à la baïonnette dela Répub.

toutes les redoutes des alliés près d'Haguenau. En vain le duc de Brunswick rallia, l'épée à la main, les Autrichiens qui abandonnoient les troupes Prussiennes; la valeur brillante qu'il déploya dans cette circonstance, n'eut d'autre résultat que d'empêcher la retraite de devenir une déroute complète. Les républicains profitèrent de leurs avantages, poursuivirent l'ennemi, reprirent Weissembourg. Le prince de Hohenlohe leva le siége de Landau; le général Wurmser repassa le Rhin, et le duc de Brunswick se retira sur Mayence.

Peu de temps après, ce prince quitta le commandement de l'armée, et publia une lettre qu'il avoit écrite au roi de Prusse, dans laquelle il se plaignoit amèrement du peu d'accord qui régnoit entre les alliés 1.

C'est ainsi que finit la campagne de 1793, qui avoit ressuscité de si brillantes espérances, et qui se termina par la défaite de ces formidables armées, dont les maîtres sembloient. quelques mois avant, n'avoir à s'occuper que du partage de leurs conquêtes.

<sup>1</sup> Voyez Pièces justificatives, la lettre du duc de Brunswick au roi de Prusse.

L'histoire nous montre toutes les coalitions 1793. commettant toujours les mêmes fautes, et perdant l'avantage du rassemblement de leurs forces, par la désunion de leurs chefs et la diversité de leurs intérêts. Le mauvais succès des armes de la ligue, en 1793, jeta entre les cours de Vienne et de Berlin une froideur qui dégénéra en aigreur, et éclata bientôt en reproches.

Le duc de Brunswick, en quittant l'armée, s'étoit hautement plaint des Autrichiens qui vouloient éviter le hasard d'une bataille, et dont la lenteur paralysoit ses efforts. L'empereur ôta le commandement de ses troupes au général Wurmser; mais il laissa percer la méfiance que lui inspiroit la conduite du roi de Prusse. On répandit en Allemagne le bruit d'un rapprochement secret entre Frédéric-Guillaume et la république française, et d'un projet de sécularisation qui devoit agrandir les possessions prussiennes aux dépens de l'Empire. D'un autre côté, le cabinet prussien soupconnoit l'Autriche et l'Angleterre d'être disposées à traiter avec le gouvernement français, et il avoit des motifs pour croire que l'empereur voyoit avec peine les troupes prussiennes maîtresses de

Répub.

1793. Dantzick, de Thorn, et d'une partie de la Grande-Pologne.

Ce dérnier soupçon étoit plus fondé que le premier, car la conduite des tyrans de la France rendoit la négociation invraisemblable. et l'Angleterre connoissant la foiblesse de la marine française, comptoit trop sur des conquêtes faciles, pour vouloir terminer la guerre.

L'empereur rappelant alors à tous les états de l'Empire les périls que couroit l'Allemagne, et les efforts qu'il avoit faits contre un ennemi qui vouloit par-tout détruire la royauté, la noblesse, la religion et la propriété, invita tous les cercles à se lever en masse, et demanda que les états qui n'avoient point encore contribué à la défense commune, fourmissent et payassent le triple contingent.

Cette demande fut assez mal accueillie: on ne croyoit pas, dans l'Empire, à l'impossibilité de la paix, et l'ambition des grandes puissances qui se mêloient des affaires intérieures de la France, pour la démembrer, n'étoit point approuvée par les princes foibles, à qui la guerre offroit beaucoup de dangers, sans aucun espoir d'indemnité. Frédéric-Guillaume saisit cette occasion pour réfuter les bruits

répandus par les Autrichiens sur sa loyauté. 1793. Il espéroit, disoit-il, que personne n'ajouteroit foi à ces calomnies; aucune vue intéressée ne l'avoit guidé; il n'avoit d'autre Répub. but que le salut de l'Empire et le maintien de la constitution germanique. Son trésor s'étoit épuisé pour la cause commune, et il étoit impossible qu'il continuât des efforts si pénibles à ses frais. Il s'opposa hautement à la proposition de faire lever en masse les peuples de la frontière. C'étoit, selon lui, ruiner l'agriculture; on n'auroit pas le temps nécessaire, avant d'agir, pour instruire et discipliner un si grand nombre de recrues, et l'agitation que les opinions françaises répandoient dans les esprits rendoient l'armement de la multitude dangereuse.

Sur ce point, Frédéric-Guillaume avoit raison, et le cabinet autrichien commettoit une grande imprudence en invoquant le secours du peuple au milieu d'une guerre déclarée par un peuple contre les nobles et les rois. Le résultat de ces discussions fut que la levée en masse n'eut pas lieu, et que les contingens se fournirent mal et lentement.

Dans le courant de l'hiver. Frédéric-Guillaume prouva par sa conduite que les repro-

1794. ches de ses alliés n'étoient pas aussi injustes An II. qu'il le prétendoit.

Le général Karlskreuth eut à Francfort, avec des commissaires français, pour l'échange des prisonniers, une conférence qui réveilla tous les soupçons. Ces commissaires arrivèrent avec pompe dans une voiture de Louis XVI, sur laquelle le bonnet de la liberté remplaçoit la couronne et les fleurs-delys. Ils furent reçus très-amicalement par le général, et depuis cette conférence, le gouvernement français, contre son usage, montra dans ses ordres et dans ses écrits beaucoup de ménagement pour la cour de Berlin.

Peu de temps après, Frédéric-Guillaume exagérant ses sacrifices passés, et ses embarras présens, écrivit à l'électeur de Mayence, qu'il ne pouvoit supporter plus long-temps les dépenses d'une guerre si coûteuse, que l'Empire lui devoit des indemnités, et qu'il falloit que les cercles se chargeassent de l'entretien de ses forces, parce qu'il seroit forcé, si l'on n'y consentoit pas, de rappeler ses troupes, et de ne les employer qu'à la défense de ses propres états.

Sur le refus des cercles , au mois de mars , le roi déclara qu'il ne fourniroit plus que son contingent comme électeur de Brandebourg. 1794. Et en effet, ayant ordonné au général Mol-Anii, lendorff, qui avoit remplacé le duc de Brunswick, de se retirer avec son armée sur Cologne, il ne laissa près de Mayence que vingt mille hommes sous le commandement du général Karlskreuth, celui-là même qui avoit reçu à Francfort les commissaires français.

Les motifs de ce changement de système de Frédéric-Guillaume étoient le dégoût d'une guerre pénible, dont l'objet lui paroissoit manqué; l'épuisement de son trésor, que ses campagnes et ses malheurs avoient ruiné; la répugnance que les Prussiens montroient constamment pour l'alliance de l'Autriche; la crainte do voir l'esprit révolutionnaire des Français se répandre dans ses troupes et dans son pays; le désir de s'occuper, sans diversion, des affaires de Pologne, et d'y contenir l'ambition rivale de Catherine; le mécontentement des Polonois, et l'opposition secrète des Autrichiens; enfin, son amour pour les plaisirs, dont la guerre l'éloignoit, et, plus que tout, cette versatilité de caractère, qui pendant dix années, tourmenta ses sujets, étonna ses ennemis, fatigua ses alliés, désola sa famille, dérangea ses finances, et lui enleva toute la considération 1794. que devoit lui donner sa position et sa puis-

Cette défection du roi de Prusse encouragea les puissances neutres à résister aux menaces de l'Angleterre, qui vouloit les forcer à prendre part à la guerre.

Le cabinet britannique, qui étoit entré le dernier dans la coalition, y joua depuis le rôle principal, et si ses opérations militaires avoient été aussi actives que sa politique, il auroit atteint son but, la destruction de la France.

Mais il fut plus prodigue d'argent que d'hommes, et manqua, par sa lenteur, plusieurs occasions que lui offroit la fortune. Les royalistes français, faute de secours, furent battus à Noirmoutiers, et forcés de se rendre à discrétion.

Les rebelles de la Vendée échouèrent dans leur attaque sur Granville, parce que les forces anglaises, commandées par lord Moyra, qui devoit les seconder, n'arrivèrent pas à temps; et de ce moment les royalistes en France ne furent plus en état de résister à leurs ennemis.

Suivant le rapport de Carrier, à cette époque, Charrette n'avoit plus que trois mille

95

hommes, et Stofflet huit cents: le reste étoit dispersé dans les forêts; mais ils auroient An II. bientôt été rassemblés, s'ils s'étoient vus soutenus par des troupes, protégés par des vaisseaux, et animés par la présence d'un prince Français.

Les forces de ce parti ont toujours été trèsdifficiles à calculer. A l'attaque de Saumur, on en avoit vu trente mille sous les armes; dans le même temps seize districts étoient en pleine révolte; la ligne armée étoit de quarante lieues quarrées. Les généraux républicains et Carrier estimoient le nombre des royalistes combattans à cent cinquante mille. Dès que leurs chefs projetoient une expédition, les aîles des moulins à vent servoient de signal; on se rassembloit, et l'expédition finie chacun cachoit ses armes, et retournoit à son champ; de sorte que les troupes qui accouroient pour combattre des bataillons rebelles, ne trouvoient que des cultivateurs épars et paisibles.

Cette rebellion dura plusieurs années dans les campagnes, parce que la nature de ce pays, coupé et boisé, offroit aux paysans des retraites impénétrables. Elle ne s'ét noit pas dans les villes, parce qu'il étoit impossible de 1794. s'y cacher, et que les royalistes n'y étant point An II. soutenus par des armées régulières, auroient éte exposés sans ressource à la vengeance des républicains.

L'Angleterre ayant manqué l'occasion favorable de ruiner son ennemi par la guerre civile, résolut de s'emparer des colonies françaises en Amérique; et pour que la république ne pût pas la troubler dans cette entreprise, elle chercha tous les moyens de réparer la perte qu'épronvoit la coalition, par la délection du roi de Prusse, et de rendre la guerre du continent plus active.

Elle fit un traité avec le roi de Sardaigne, prêta de l'argent à l'empereur, et fit avec Frédéric-Guillaume un traité de subsides, qui, d'après ce qu'on connoissoit des dispositions de ce monarque, causa beaucoup de surprise aux politiques, et fournit à l'opposition un sujet fécond de critique, de reproches et de sarcasmes.

Ce traité, conclu le 14 avril, obligeoit le roi de Prusse à joindre à la coalition, au mois de mai, une armée de soixante-deux mille hommes. Il devoit recevoir cinquante millions. Cette somme lui étoit accordée, selon les termes du traité, afin de faciliter à sa majesté

les moyens d'agir avec vigueur, et confor- 1794. mément au zèle et à l'intérêt dont elle est An II. animée pour la cause commune.

Sa déclaration précédente pouvoit faire juger de ce zèle, et l'année d'après, son traité de paix en donna au ministère anglais la preuve complète.

Avant l'ouverture de la campagne, on tint un grand conseil de guerre en Flandre.

Mack, qui venoit de Londres, y fut appelé, et on lui attribua encore les malheurs de cette campagne, quoiquon n'eût suivi aucun de ses plans.

Le duc d'Yorck, toujours destiné par le ministère à commander les Anglais, et presque toujours condamné par le sort à être battu, ne vouloit point servir sous les ordres d'un général autrichien. Pour terminer cette contestation. l'empereur François II vint luimême se mettre à la tête des troupes. Son arrivée à Bruxelles lui rendit l'amour des Brabançons, et il convint qu'il avoit été trompé par tous ceux qui lui avoient rendu compte de ce pays, excepté par le prince Charles et le comte de Metternich. Sa présence ranima l'ardeur des troupes, et leur première opération réalisa les espérances que

## 98 RÉGNE DE F. GUILLAUME II,

1794. tant d'efforts réunis avoient fait concevoir :
An II. les Français furent battus à Cateau Cambresis.
Les alliés assiégèrent Landrecy, et se trouvèrent, dès le commencement de la campagne, à quarante lieues de Paris; mais ce fut là le terme de leurs prospérités.

Cette année l'Europe fut ensanglantée par les armées les plus nombreuses et les plus formidables que jamais elle eût vu rassemblées.

Voici le tableau des forces que déployèrent dans cette campagne les républicains et les rois acharnés réciproquement à se détruire:

## ARMÉES RÉPUBLICAINES.

| Armée du Nord                    | 220 | mille | hommes. |
|----------------------------------|-----|-------|---------|
| Les armées réunies du Rhin et de |     |       |         |
| la Moselle                       | 280 |       |         |
| Armée des Alpes                  | 60  |       |         |
| Armée des Pyrénées Orientales    | 80  |       |         |
| Armée du Midi                    | 60  |       |         |
| Armée de l'Ouest                 | 80  |       |         |
|                                  |     |       |         |

TOTAL..... 780 mille hommes.

## ARMÉES DES COALISÉS.

1794. Au II.

| Armée du prince de Cobourg      | 140 | $_{\rm mille}$ | hommes. |
|---------------------------------|-----|----------------|---------|
| Armée du duc d'Yorck            | 40  |                |         |
| Armée des Hollandois            | 20  |                |         |
| Armée Autrichienne sur le Rhin. | 60  |                |         |
| Armée des Prussiens             | 64  |                |         |
| Troupes de l'Empire             | 20  |                |         |
| Armée de Condé                  | 12  |                |         |

Total..... 356 mille hommes.

Il n'entre point dans le plan de cet ouvrage de rendre un compte exact des manœuvres savantes, des combats nombreux, des siéges meurtriers qui ont rempli cette époque célèbre, l'habileté des généraux, l'opiniatreté des partis, l'importance des combinaisons, les actions éclatantes d'une foule de guerriers exigeant pour ces détails militaires un travail séparé; et il est à désirer que l'histoire du commencement de cette guerre mémorable, soit tracée par la même plume qui vient d'écrire si brillamment celle des deux dernières campagnes. Mathieu Dumas, dans cette relation, ne laisse rien à souhaiter aux

Iron. l'enchaînement des opérations, l'exactitude des faits, l'élégante clarté du style et la richesse des détails. Mais nous, en présentant au public le vaste tableau des révolutions de la politique européenne, pendant l'espace de dix années, nous ne devons prendre des événemens militaires que les résultats, et nous sommes forcés à ne nous occuper que de leur influence sur le système des rois, et sur le sort des nations.

Après plusieurs combats et plusieurs succès alternatifs, Clairfait fut repoussé près de Tournai. Les Français, après avoir forcé le passage de la Sambre, firent de vains efforts pour chasser le général Kaunitz de sa position entre Rocroy et Bitche. L'empereur arrivant alors à Tournai, fit le plan d'une attaque générale; elle devoit se faire sur trois colonnes; la première, sous le commandement de l'empereur et du prince de Cobourg; l'autre, sous celui du prince Charles et de Clairfait; le duc d'Yorck, Ott et le colonel Mack étoient chargés de la troisième. Ces trois colonnes furent battues par les Français; la cavalerie Hanovrienne culbutée, mit le désordre dans l'armée du duc d'Yorck, qui

ne dut son salut qu'à la vîtesse de son che1794val. Après ce revers, les alliés reprirent leur An III,
position près de Tournai; ils y furent attaqués de nouveau par les Français qui y perdirent douze mille hommes. Kaunitz et Beaulieu remportèrent quelques avantages, l'un
sur la Sambre, et l'autre près de Bouillon.
Tous ces combats n'étoient que le prélude
d'actions plus importantes et d'événemens plus
décisifs.

Les Français, pressés par les circonstances, stimulés par un gouvernement terrible, et animés par cet enthousiasme qui franchit tous les obstacles, changèrent totalement de tactique, profitant de la supériorité de leur nombre, et comptant pour rien les places fortes qu'ils laissoient derrière eux, ils déconcertèrent par des marches hardies, le système prudent et méthodique de leurs adversaires, et leur valeur tumultueuse et bouillante triompha de l'ordre et de la discipline des Autrichiens, qui voyoient les baïonnettes françaises braver leur artillerie et forcer leurs retranchemens les plus redoutables.

Tandis que Jourdan occupoit le centre des ennemis, Pichegru, à la tête d'une armée française, battoit les Anglais dans la

1794. Flandre occidentale, s'emparoit d'Ypres, et An II. menaçoit les Pays-Bas. Une autre armée française marchoit vers le duché de Luxembourg, et forçoit Kaunitz et Beaulieu à se retirer. Lo prince de Cobourg, dans cette crise périlleuse, voulut tenter un dernier effort, et vint pour secourir Charleroi, dont il ignoroit la reddition. Jourdan le battit complètement à Fleurus; cette victoire aussi célèbre que celle de Jemmape, sut encore plus décisive. Le prince de Cobourg battu par quatre-vingt mille hommes, et craignant d'être tourné par une autre armée de soixante-dix mille hommes, qui venoit de vaincre le duc d'Yorck et Clairfait, et de prendre Ypres, menacé d'un autre côté, par la troisième armée française qui forçoit Beaulieu à évacuer Namur, voulut en vain tenir quelques temps dans la forêt de Soignes; il y perdit sept mille hommes, en fut chassé, et se retira sur Maëstricht. Le duc d'Yorck, tardivement secouru par lord Moyra, fit sa retraite sur Breda; l'empereur, perdant toute espérance, retourna à Vienne, et ordonna à son armée de revenir en Allemagne.

Les Français, pendant le reste de la campagne, s'emparèrent sans obstacles de tous ET TABLEAU POL. DE L'EUROPE. 103

les Pays-Bas, reprirent Valenciennes, Condé, 1794. le Quesnoy, Landrecies, qu'ils avoient laissés An II. derrière eux, et se préparèrent à porter la guerre en Hollande.

Sur le Rhin les Autrichiens furent également battus. Les Français menacèrent Manheim et Mayence; l'armée d'Italie s'empara d'Oneille. Les troupes républicaines par-tout victorieuses battirent les Espagnols à Saint-Jean-de-Luz, à Figuières, à Irun, et firent repentir le duc d'Alcudia, alors ministre et favori du roi d'Espagne, d'avoir combattu le système pacifique du comte d'Aranda, dont il avoit déjoué la vieille politique et renversé le crédit.

Dans le cours de cette campagne, dont le dénouement changea les destinées de l'Europe, il y eut 23 siéges en forme; les Français gagnèrent six batailles rangées, et s'emparèrent de 124 villes.

La république fut aussi malheureuse sur la mer qu'elle étoit triomphante sur le continent. Presque tous les officiers de la marine française étoient émigrés, et dans la guerre maritime, il est impossible au courage de suppléer l'instruction : les Anglais s'emparèrent de la Corse, l'amiral Howe battit

Iro4. comp'ètement l'armée navale républicaine et an II. lui pait sept vaisseaux de guerre. L'équipage du Vengeur donna dans cette journée une preuve immortelle de l'eathousiasme des Français. Lorsque ce vaisseau, percé par les boulots ennemis, s'abimoit dans les gouffres de l'Océan, les Anglais entendirent, avec une admiration mélée d'horreur, ces intrépides guerriers faire retentir les airs en mourant, d's cris de vive la liberte! vive la république! Que de merveilles auroit produites un gouvernement vertueux à la tête d'une parcisle nation!

Les escadres britann'ques s'emparèrent des îles de Sainte-Lucie, de la Guadeloupe, de Marie-Galande, de la Martinique et de la Dés'rade. Le parlement décerna des remercimens à sir Charles Gray, et à Jones Jerwis. Les Français, pour tous dédommagemens de pertes si graves n'eurent à se féliciter que de l'entrée d'un convoi de 160 navires qui leur apportoit des grains des États-Unis, et de l'entevement d'un grand nombre de bâtimens de commerce que leurs corsaires prirent aux Anglais. Les rois de l'Europe durent tès-lors s'apercevoir qu'ils n'étoient que des gladiateurs payés par la Grande-Bre-

tagne pour prolonger, au détriment de leurs 1794 sujets et au péril de leurs couronnes, une An II. guerre dont le cabinet de Londres devoit seul retirer les fruits.

Les ministres anglais et autrichiens ont toujours sontenu. pour se justifier aux yeux de l'humanité de la prolongation de cette guerre désastrueuse, que l'intérêt général de l'Europe étoit de renverser une tyrannie démocratique si contagieuse par ses principes, si puissante par son étendue, et si évidenment destructive de tout ordre social; ils ont constamment répété qu'il étoit impossible de faire et de conserver la paix avec un gouvernement si ambitieux et si peu stable, qui ne vouloit se soumettre à aucune des règles consacrées par le droit des gens.

Ces deux assertions étoient dictées par une violente ambition et une fausse politique. L'expérience récente n'avoit que trop confirmé cette vérité de tous les temps, que les démocraties s'affermissent par la guerre, et se dissolvent dans la paix. La coalition réunissoit contre un danger commun tous les partis divisés; elle donnoit aux tyrans de la France tous les motifs qu'ils pouvoient souhaiter pour concentrer l'autorité dans leurs

1794 mains, et tous les prétextes nécessaires pour An II. autoriser leurs spoliations et leurs cruautés. Ainsi la guerre, loin de remplir son objet, aigrissoit les esprits qu'on devoit calmer, aguerrissoit les démocrates dont on craignoit la force, étendoit la puissance territoriale du pays qu'on vouloit affoiblir, et perdoit sans retour, par le changement de main des pro-

Les victoires de la république apprenoient à tous les peuples que sans noblesse on pouvoit combattre et vaincre : les soldats allemands pouvoient voir avec envie un ordre de chose où tout brave devenoit général ; et la contagion de cet exemple étoit un danger bien plus réel pour les princes que tout ce qu'on avoit allégué pour justifier la guerre. L'espoir de subjuguer un million d'hommes armés étoit chimérique.

priétés, l'aristocratie qu'on croyoit défendre.

D'un autre côté, on prétendoit sans fondement qu'il étoit impossible de traiter et de vivre en paix avec la France. La Suède et le Danemarck, par leur heureuse et tranquille neutralité, réfutoit cette allégation; et peu de temps après la Prusse et l'Espagne prouvèrent, sans réplique, qu'on pouvoit négocier avec succès et sûreté. Quelque barbare que fût le système jacobin, la France avoit 1794. besoin de la paix, et tout le monde sait que An II. les traités trouvent malheureusement une garantie plus sûre dans l'intérêt des gouvernemens que dans leur loyauté.

Il paroît constant que, sans l'armement de la coalition, le roi n'auroit pas péri, et que les émigrés, n'étant point encouragés et trompés, seroient rentrés en France, et n'auroient pu être ni proscrits ni expropriés.

Et il est hors de donte qu'au moment de la défection de Dumonriez, et jusqu'au commencement de 1794, si la coalition avoit voulu faire la paix avec la république, la famille royale auroit été délivrée, et les Pays-Bas seroient restés à l'empereur. Mais l'abolition de la royauté et la mort de Louis XVI ayant enflammé les passions, la politique prudente ne fut plus écoutée, et l'Angleterre, profitant de la haine générale qui existoit contre la France, parut déterminée à éterniser la guerre pour anéantir le commerce et la marine française, pour s'emparer des richesses de l'Inde et de l'Amérique, et pour établir sans rivaux sa domination sur toutes les mers.

Cet ambitieux projet fut bientôt dévoilé,

1794. et ouvrit les yeux du roi d'Espagne. A la prise An II. de Toulon il vouloit que les vaisseaux de guerre français qui s'y trouvoient lui fussent confiés comme appartenant à Louis XVII, dont les alliés prétendoient défendre les droits. Les Anglais gardèrent les vaisseaux qu'ils avoient pris, et brûlèrent ceux qu'ils ne purent emmener. La Corse conquise devoit appartenir au roi de France; Georges III en prit possession. Enfin, un vaisseau de registre espagnol, portant neuf millions de piastres, ayant été pris par des corsaires républicains, et repris quelques jours après par les Anglais, fut en vain réclamé par la cour de Madrid; celle de Londres prit, sans scrupule, le bien de son allié, et refusa constamment de le lui restituer.

Cette conduite démontra au duc d'Alcudia qu'il étoit joué par le ministère britannique, et le détermina bientôt à rompre une alliance si peu sûre, et à terminer une guerre si fatale à la maison de Bourbon.

Mais si la haine du gouvernement anglais désiroit d'augmenter les maux intérieurs de la France, elle dut être complètement satisfaite. Jamais un pays ne sut la proie d'une anarchie plus sanglante et d'une tyrannie plus féroce : on auroit cru que l'inhumanité des 1794hommes qui l'opprimoient ne pouvoit s'ac-AnII. croître ; mais la division qui s'établit entre eux la porta jusqu'au délire.

Le club des cordeliers, encore plus violent que celui des jacobins, cherchoit à perdre ceux-ci comme suspects d'aristocratie et de modération. Hébert, Chaumette, Vincent, Momoro, Ronsin, et les membres de la commune de Paris, dirigeoient ce parti, dont le but étoit, disoit-on, de placer une nouvelle dynastie sur le trône, après avoir renversé leurs rivaux.

Depuis le 31 mai, les seuls moyens pour arriver au pouvoir, et pour éviter d'être traité de royalistes, étoient d'enrichir la populace par le pillage, d'effrayer l'énergie par des supplices, et de proposer les loix les plus sanguinaires, les plus absurdes et les plus impies.

Tous les habitans des maisons furent forcés d'inscrire leurs noms sur leurs portes; tous les propriétaires furent obligés de déclarer leurs biens, et de donner leur or; tous les prêtres qui n'abjuroient pas, furent déportés; une partie des ex-nobles fut incarcérée, l'autre fut mise en surveillance dans des lieux

1794. désignés pour attendre son arrêt. Tous les An II parlemens furent égorgés : on obligea tous les marchands à vendre à bas prix leurs denrées, par la loi qui fixoit un maximum, et qui produisit une disette générale. On prêcha par-tout l'athéisme; on proscrivit tout costume, tout langage qui pouvoit annoncer quelque décence, quelque fortune, quelque éducation. L'étranger, arrivant à Paris, n'y rencontroit dans les rues que des hommes d'un aspect hideux et féroce; des femmes dévergondées et dégoûtantes ; il n'entendoit que des discours grossiers et des blasphêmes atroces. Dans chaque commune, dans chaque section, on avoit établi des clubs et des comités révolutionnaires, composés de brigands couverts de crimes : ils n'avoient le droit de sauver personne, et leur pouvoir pour dénoncer, incarcérer, piller, et envoyer l'innocence à l'échafaud, étoit sans limites. La lie du peuple étoit payée pour assister aux assemblées pour encourager le crime, pour épouvanter la modération, et pour applaudir aux supplices.

On ne pouvoit reposer son ame de cet horrible spectacle, qu'en pénétrant dans les prisons dont toute la surface de la France étoit couverte; c'étoit là qu'on trouvoit réunis la vertu, la beauté, les talens et cette
sérénité qui suit les tyrans et n'abandonne
jamais l'innocence.

De même qu'il faut ouvrir les abimes de la terre pour y découvrir les métaux précieux qu'elle renferme, de même alors il falloit s'enfoncer dans les cachots pour y retrouver l'amour constant, l'amitié fidelle, la douce piété, la générosité héroïque, et cette philosophie dont on a tant prostitué le nom, mais qui peut seule donner aux ames une égalité constante, aux gouvernemens une vraie gloire, et aux nations un bonheur solide.

Si la France a fait frémir l'Europe par le nombre des scélérats qui l'ont souillée, elle doit aussi exciter son admiration par la foule des actions brillantes, des efforts de vertu, des traits de générosité et des prodiges de courage, de résignation et de dévouement dont elle a donné l'exemple.

On rempliroit d'illustres annales des noms de tous les pontifes qui sont morts martyrs de leur foi, de tous les serviteurs qui ont arraché leurs maîtres à la mort, des pères qui ont péri pour leurs enfans, des maîtresses qui ont partagé les fers de leurs

## 112 RÉGNE DE F. GUILLAUME II,

1794. amans, des femmes qui ont bravé les chaînes, An II. les prisons et les bourreaux pour sauver leurs époux ou pour les suivre sur l'échafaud. Jamais on n'oubliera les hymnes des prêtres égorgés au mois de septembre, invoquant le ciel pour leurs meurtriers ; la piété filiale de mademoiselle de Sombreuil, se jetant entre son père et ses assassins; le courage de la jeune et belle Custine, bravant vainement la tyrannie pour défendre son époux et son beau-père; le stoicisme de Malesherbes, qui vécut et mourut comme Socrate; la fermeté modeste et l'éloquence douce, pieuse et persuasive de mesdames de Noailles 2, qui, par leur exemple et leurs discours, rendirent le courage et le calme à un condamné dont le désespoir s'emparoit, et qui marchoit avec elles au supplice. On se rappellera toujours la résignation de madame Elisabeth, dont l'angélique purcté fit, dit-on, connoître à Robespierre les remords.

Enfin

<sup>\*</sup> Madame de Lafayette, honneur de son sexe et de son pays, ne sortit des cachots de Robespierre, où ses parens avoient péri, que pour aller héroiquement, avec ses filles, partager les fers de son époux, à Olmutz, dans les prisons de l'empereur.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> D'Aguesseau, ci-devant duchesse d'Ayen, et madame de Noailles, sa fille.

Enfin l'histoire dira que, dans cette funeste 1794. époque, crime, vertu, sagesse, erreur, An II. vaillance militaire, courage civique, tout, dans la nation française, fut marqué d'une empreinte de grandeur dont les temps antiques les plus célèbres offrent peu d'exemples, et qui ne peut être désavoué que par le malheur trop aigri et par une haine trop aveugle.

Cependant, malgré tous les efforts des tyrans pour voiler la vérité, enchaîner la vengeance, aveugler le peuple, et imposer silence à la pitié, les yeux de la multitude commençoient à s'ouvrir Les créanciers des émigrés voycient leurs créances perdues; le pauvre qui croyoit partager les terres du riche, apprenoit qu'on devoit les acheter, et qu'il ne lui en reviendroit rien. La loi du maximum, en favorisant un instant les petits marchands aux dépens des négocians, avoit produit la famine et la ruine du commerce.

L'insolente dureté des parvenus faisoit oublier l'orgu it de la noblesse, et ces exnobles emprisonnés, dépouillés, immolés, n'étoient plus l'objet de la haine, en cessant d'être celui de l'envie, et commençoient à exciter la pitié. Les prêtres, dont le luxe scandaleux avoit révolté la nation, inspiroient de la

1794. vénération depuis qu'ils étoient pauvres et An II. persécutés, et dans plusieurs départemens le sáng de ces martyrs régénéroit la dévotion et la portoit jusqu'au fanatisme. Les émigrés même, contre lesquels le peuple avoit été d'autant plus animé qu'il leur attribuoit tous les maux de la guerre, paroissoient plus excusables depuis qu'on assassinoit tous leurs parens restés fidèles à leur patrie. Les décemvirs, au lieu d'étendre leurs rigueurs uniquement sur les aristocrates qui avoient combattu la révolution, étoient forcés, pour arrêter les murmures, pour étouffer la voix de l'humanité, et pour prévenir la révolte, d'envoyer à l'échafaud une foule de plébéïens et des plus pauvres artisans, dès qu'ils osoient désapprouver leurs loix tyranniques.

Une si longue proscription et ce grand nombre d'assassinats juridiques inspiroient universellement autant de courroux que de terreur. On s'indignoit d'obéir à des hommes qui ne parloient de liberté qu'au bruit des chaînes, de vertu qu'au sein du pillage, et d'humanité qu'au milieu des bourreaux.

Personne ne pouvoit veiller en sûreté ni dormir sans effroi; on craignoit de rencontrer dans chaque concitoyen un espion, un dénonciateur, un ennemi : le bruit le plus 1794. léger qui faisoit retentir la porte d'une maison An II. répandoit l'alarme dans les familles ; elles croyoient toujours voir arriver des brigands et des geoliers. Les hommes les plus ardens pour la révolution ne pouvoient être rassurés par les gages souvent criminels qu'ils lui avoient donnés; tout étoit également exposé à la fureur soupçonneuse des nouveaux Sylla de la France. Le même échafaud voyoit à la fois périr le royaliste zélé, le constitutionnel intrépide, le prêtre fanatique, le jacobin sanguinaire, le financier opulent, l'obscur ouvrier, le philosophe célèbre, la courtisanne effrontée, la vierge innocente, et l'anarchiste féroce.

Le gouvernement, dans son délire, ressembloit à ces fléaux cruels, à ces funestes épidémies, qui dépeuplent rapidement une vaste contrée, en moissonnant au hasard tons les rangs, tous les âges et tous les sexes.

Il paroît constant que Robespierre sentit lui-même enfin qu'il falloit opposer une digue à ce torrent dévastateur; mais craignant d'être frappé par ses complices inflexibles en voulant arrêter la faulx de la mort. il fit sonder l'opinion des clubs et celle du peuple, 1794. en engageant Camille Desmoulins à publier An II. un pamphlet intitulé : Le Vieux Cordelier, dans lequel ce député, autrefois trop factieux, mais alors victime de son humanité, donna différens morceaux tirés de Tacite, qui peignoient vivement à la fois et la tyrannie des empereurs romains, et les malheurs affreux dont Paris étoit le théâtre.

Cet écrit fut rapidement répandu et avidement accueilli par tout ce qui conservoit en France quelque étincelle de sensibilité; mais il répandit l'alarme dans les clubs: les brigands rugirent contre l'auteur audacieux qui osoit montrer au crime son image, et donner une lucur d'espérance à la vertu.

Robespierre défendit foiblement son ami, et redoutant la fureur de ses rivaux, il envoya lui-même lâchement au supplice cet infortuné, dont il avoit d'abord encouragé la plume et rassuré la crainte. De ce moment, Robespierre aigri, trouble par la peur, ne mit plus de bornes à sa furie.

Se croyant menacé par Danton, Fabred'Eglantine, Chabot et quelques députés hardis, il les prévint, les fit arrêter et traduire au tribunal révolutionnaire; ces membres de la convention refusèrent de répondre à leurs juges, jusqu'à ce qu'on les cût con- 1794. frontés avec leur accusateur. La multitude Anil. applaudissoit à leur conrage: ils avoient un nombreux parti dans le sénat; Robespierre y vint, y parla en maître, et arracha par la crainte un décret qui autorisoit le tribunal à condamner sans formalité tont accusé qui manqueroit de respect à ses membres. Danton et ses amis persistèrent dans leur résistance, et firent envoyés à l'échasaud sans qu'on osât les désendre.

Peu de temps avant, les Cordeliers avoient voulu lever l'étendard de la révolte, ils avoient couvert la déclaration des droits d'un voile noir; mais le prompt supplice de leurs chefs, Ronsin, Hébert, Chaumette, Momoro Lavoit puni leur audace. Le général Dillon, comptant sur la faveur du peuple, forma dans la prison du Luxembourg le projet chimérique de rompre ses chaînes; son espoir indiscret fut dénoncé aux tyrans par l'infame La Flotte qui partageoit ses fers, et sous le prétexte illusoire de cette conspiration idéale, on égorgea tous les prisonniers renfermés dans ce palais, et une partie de ceux que contenoit le couvent des Carmes.

Bientôt Robespierre enivré de sang, et

1794. dévoré d'ambition, de remords, de crainte An II. et de rage, trouvant les formes du tribunal trop gênantes et ses poignards trop lents, fit rendre une allreuse loi qui ôtoit tout défenseur aux accusés, et n'exigeoit que des preuves morales pour leur condamnation.

Un citoyen désespéré voulut poignarder Collot-d'Herbois; une jeune fille fut soupconnée d'avoir attenté aux jours de Robespierre : ces deux tentatives firent égorger une foule d'infortunés qui ne connoissoient pas même de nom les accusés; et, dès-lors, chaque jour vit immoler à la fois soixante ou quatre-vingts victimes; les prisons se remplissoient et se vidoient avec la plus esfrayante rapidité. Le malheureux père de famille, la veille libre et tranquille, étoit le lendemain soupconné, arrêté, jugé, condamné, exécuté avant que ses enfans eussent pu savoir le motif de son absence. Le député qui faisoit, l'instant d'avant, trembler ses concitoyens, se voyoit lui-même conduit sous la hache du bourreau. Les juges trembloient sur leur siége. Les proconsuls dans les départemens, répétoient par-tout les mêmes horreurs. Lebon dépeuploit le Nord, Carrier

l'Ouest, d'autres le Midi, et la France entière 1794. n'étoit plus qu'un monceau de ruines et qu'une vaste mer de larmes et de sang.

Tandis que Robespierre donnoit ainsi le signal d'une destruction universelle, il songeoit à en rejeter l'horreur sur ses collégues et sur ses instrumens. Depuis six semaines il conjuroit leur perte et ne paroissoit plus au comité de salut public. Etudiant les dispositions de la multitude, il savoit qu'elle étoit lasse de ces cruautés, et sur-tout effrayé des outrages faits à la religion et à Dieu même. Se déclarant hypocritement le défenseur du ciel, il fit décréter par la convention que la France reconnoissoit l'existence d'un dieu, et il ordonna de célébrer une fête en l'honneur de l'Etre-suprême.

Cette déclaration ridicule et sacrilége rendit cependant à Robespierre une partie de son ancienne popularité. Enivré de ce succès il parut à cettefête, dans le jardin des Tuileries, au milieu d'une foule immense, avec un orgueil contraire à son ordinaire dissimulation. On assure même qu'il avoit concu le dessein de se faire alors proclamer dictateur. Mais soit que ses agens n'eussent pas disposé le peuple comme il le souhaitoit, soit qu'il fût arrêté

1794. par la crainte au moment de tenter cette An II. grande entreprise, il ne l'exécuta pas, et démasqua son ambition avec imprudence, sans oser s'en assurer le fruit par une habile témérité.

Ses collègues n'ignoroient ni sa haine, ni leurs dangers: neuf députés, parmi lesquels étoient Barras. Fréron, Rovère, Legendre, Bourdon, Tallien, Merlin (de Thionville), Lecointre, avoient juré de prévenir leur perte, et de trancher les jours de ce monstre.

L'agitation sourde qui précède les orages, annonçoit une grande explosion. Le 8 thermidor la vit naître, et le 9 thermidor la termina.

Robespierre, informé que l'on conspiroit contre lui, s'étant assuré de la majorité des jacobins, de l'assistance de la commune de Paris, de la faveur d'une partie de la populace, du secours d'Henriot, commandant de la garde nationale, et du dévouement de Saint-Just et Couthon, ses collègues dans le comité, crut qu'il pouvoit impunément attaquer les autres membres du gouvernement, les faire décréter d'accusation, envelopper dans leur perte tous les députés dont on redoutoit l'énergie, et s'emparer tranquille-

ment, par la terreur, du pouvoir absolu. 1794.

Montant à la tribune, il prononça une harangue violente sur la situation de la république, et se plaignit amèrement des calomnies qu'on répandoit contre lui, en voulant persuader au peuple qu'il aspiroit à la dictature. Opposant sa vie publique et prirée aux reproches de ses ennemis, il prétendit que cette imposture étoit l'ouvrage des Anglais, qui avoient de nombreux partisans en France; que s'il avoit voulu trahir la liberté et marcher au despotisme, il auroit été secondé par les mêmes hommes qui se déclaroient ses accusateurs.

Son amour pour la république, et le décret qu'il avoit fait rendre pour anéantir l'athéisme lui attiroient, disoit-il, autant d'ennemis qu'il y avoit de traîtres et d'impies. Forcé de s'absenter, depuis quatre décades, du comité de gouvernement, il n'en veilloit pas moins assidûment à la chose publique.

Mais il voyoit avec donleur que les décrets rigoureux contre les Anglais n'étoient pas exécutés aux frontières; que les loix étoient sans vigueur, les finances sans ordre, le pauvre sans appui, l'innocence sans soutien; 1794 qu'on immoloit une foule de victimes sans An II. justice; que les efforts des amis de la liberté étoient paralysés; qu'on amusoit la convention en plantant l'arbre stérile de la liberté dans la Belgique, et en faisant de pompeuses harangues sur les victoires des armées, dont on ralentissoit la marche; que Paris étoit degarni d'artillerie; qu'il existoit dans le sein de cette ville de dangereuses conspirations; qu'aucun autre motif ne l'animoit que le désir de sauver la patrie, et qu'il étoit forcé ( quelque désagréables que fussent ces vérités pour certaines personnes qui les écoutoient) de les dévoiler à la convention, afin qu'elle prît les mesures propres à se garantir du péril qui la menaçoit.

> Lorsque Robespierre eut terminé son discours, la proposition d'en décréter l'impression fut vivement combattue par Bourdon, Vadier et Cambon, qui accusèrent Robespierre de perfidie et de mensonges, et le contraignirent, pour la première fois, de descendre à se justifier.

> Fréron demanda qu'on rapportat le décret qui permettoit au gouvernement d'arrêter les députés; cette courageuse opposition attira de viss applaudissemens, et réveilla le senti

ment de la liberté. Cependant la terreur 1794 qu'inspiroit Robespierre dominoit encore les AD II. esprits, et la majorité de la convention décréta l'impression de son discours.

Cette séance apprit au tyran que son crédit dans le sénat étoit à la veille d'être renversé. Il cournt le soir aux jacobins, dont il enflamma les passions par le tableau de leurs dangers communs.

Le lendemain, Saint-Just, comptant sur son éloquence, voulut s'emparer de la tribune pour attaquer les ennemis de Robespierre; mais il en fut chassé par la clameur générale. Billaud-Varennes accusa Robespierre. Saint-Just, Couthon, Henriot, la Valette d'aspirer à la tyrannie, et de vouloir égorger la convention. En vain Robespierre voulut répondre, sa voix étoit étouffée par les cris qui s'élevèrent de toutes parts : à bas le tyran. Malgré ce tumulte général, personne n'osoit encore proposer un décret formel contre lui. Tallien alors se leva, et dans un discours véhément, il peignit sous les plus vives couleurs toutes les atrocités qui faisoient gémir la France, et dont il regardoit Robespierre comme le principal auteur. Après avoir rappelé tous les détails de sa 1794 sanglante tyrannie, tous les crimes qu'il avoit An II. ordonnés, toutes les loix atroces qu'il avoit fait décréter, toutes les victimes qu'il avoit immolées, s'efforçant de faire rougir la convention d'un si honteux esclavage, il se tourna du côté du buste de Brutus, invoqua son génie, et tirant de sa ceinture un poignard, il jura qu'il le plongeroit dans le cœur de Robespierre si les représentans du peuple n'avoient pas le courage d'ordonner son arrestation et de briser leurs chaînes.

En vain le monstre, rugissant de fureur, voulut repousser cette attaque violente; les imprécations universelles dout il étoit accablé ne lui permirent pas de se faire entendre; il exhala sa rage en efforts impuissans, et la convention décréta son arrestation et celle de ses complices. On le conduisit en prison; les administrateurs qui lui étoient dévoués ne voulurent pas le recevoir, et les jacobins, à la tête d'une populace furieuse, écartant la garde qui l'entouroit, le portèrent en triomphe à l'hôtel-de-ville, où il se vit à la tête de la commune de Paris, disposée à rédiger les loix qu'il vondroit lui dieter, et entouré d'une foule égarée qui paroissoit prête à le défendre.

Dans le même instant, Henriot, qu'on 1794 avoit arrêté au comité de sûreté générale, An III venoit d'être délivré par huit cents factieux armés; et s'il eût profité de ce moment pour entrer dans la salle de la convention, qui n'étoit point gardée, les députés dont l'énergie venoit de se signaler, auroient été immolés sans obstacle, et la convention épouvantée, rendant tous les décrets qu'on auroit voulu lui arracher, auroit probablement cédé, sans retour, la victoire et l'empire aux tyrans féroces dont elle vouloit délivrer la France.

Heureusement Robespierre, aussi lâche qu'il étoit cruel, ne s'occupoit qu'à proscrire lorsqu'il falloit combattre; et au lieu de marcher contre la convention, il se contentoit de la faire mettre hors la loi, par des arrêtés de la commune. De son côté, Henriot, à la tête des soldats qui l'avoient mis en liberté, ne songeoit qu'à parcourir les différens quartiers de la ville pour appeler le peuple à son secours.

La convention alors revenant du trouble que lui avoit causé la nouvelle de l'évasion de Robespierre, prit unanimement les mesures les plus vigoureuses. Barras fut chargé, avec quelques-uns de ses collègues, du comman1794. An II. dement de Paris. On appela tous les citoyens à la désense de la liberté; chacun saisissant l'occasion de se délivrer d'une tyrannie si odieuse, courut aux armes, et plusieurs députés ayant rassemblé quelques sections, marchèrent à la commune, lurent à la multitude qui l'entouroit le décret qui condamnoit les conspirateurs, et pénétrèrent sans obstacles dans l'hôtel-de-ville, où ils se saisirent de tous les conjurés.

Robespierre se voyant perdu z s'étoit tiré un coup de pistolet; mais la justice du cicl permit que le coup qui lui emporta le bas du visage, ne terminât pas une vie souillée de tant de crimes. Sa blessure rendit son châtiment plus cruel et son supplice plus long. Il vit, pendant vingt-quatre heures, la joie universelle qu'excitoit sa perte, l'horreur qu'inspiroit sa personne; il entendit les reproches de ses collègues qu'il avoit avilis et tyrannisés, les

D'autres assurent que ce sut un citoyen qui blessa Robespierre. Ce qui est certain, c'est qu'au moment où ce tyran étoit étendu à terre, baigné dans son sang, et entouré d'une soule irritée qui l'accabloit d'injures, un gendarme passant près de lui, s'arrêta, et sans se permettre aucune imprécation, lui dit noblement ce peu de mots: Robespierre, il existe un Etre-Suprême.

cris de joie des victimes qu'il vouloit encore 1794. frapper, et les imprécations de tout le peuple An II. qu'il avoit si long-temps trompé et opprimé. Objet de l'exécration publique, aucun souvenir honnête ne put affermir son courage; aucun ami, par ses larmes, n'adoucit ses tourmens. On le fit paroître devant ce trinal révolutionnaire à qui sa fureur avoit commandé tant d'assassinats; condamné par ses propres complices, il fut conduit à l'échafaud avec son frère, Couthon, Saint-Just, Lebas, ses collègues, Henriot, son général, et les membres de la commune rebelle. Une foule immense le suivit, lui reprocha ses crimes et sa lâcheté, l'accabla d'outrages, et lui annonca, par ses acclamations, le jugement de la postérité qui devoit le placer au nombre des tyrans les plus odieux et les plus méprisés. Le bourreau arrachant avec violence le baudeau qui couvroit sa plaie, lui fit jeter un cri douloureux, le livra quelques temps aux regards avides de la vengeance et de la haine, et lui fit enfin subir une mort aussi infame que sa vie.

Le tyran étoit mort, mais la tyrannie n'étoit pas détruite. Collot-d'Herbois, Billaud, régnoient encore; Barrère, en leur nom,

1794. eut l'audace de proposer le remplacement des décemvirs qui venoient d'être condamnés, par des députés que désignoit le gouvernement; si l'on eut accepté cette proposition, le même système de cruauté, de despotisme d'oppression, continuoit; la convention restoit esclave, et la France étoit perdue. Heureusement les députés dont l'énergie avoit renversé Robespierre, n'eurent point la foiblesse de perdre le fruit de cette révolution. Ils rendirent aux membres du corps législatif leur inviolabilité, leur liberté : on décréta que les comités de salut public et de sûreté générale seroient renouvelés tous les mois au scrutin. Legendre, autrefois ardent cordelier, mais alors intrépide ennemi de la tyrannie dont il avoit failli devenir la vietime pour avoir voulu défendre Danton, marcha, suivi de quelques hommes courageux, au club des jacobins, les chassa de leur repaire, et apporta les clefs de leur salle à la convention.

De ce moment la terreur cessa peu à peu de répandre son voile sanglant sur la France. On vit par degrés l'innocence respirer, la justice renaître, et la vertu s'enhardir. Les juges et les jurés, bourreaux du tribunal révolutionnaire

Volutionnaire, le proconsul Lebon le Néron 1794. d'Aras, l'infame Carrier le destructeur de la An II., Vendée, expièrent leurs forfaits sur l'échafaud; les prisons s'ouvrirent, les comités révolutionnaires furent dissous, et poursuivis par la vengeance publique.

Mais tous ces progrès du retour de l'anarchie à l'ordre social furent lents, et souvent arrêtés par de redoutables conspirations. La montagne domina long-temps, et s'opposa tant qu'elle put à des changemens qui tendoient à donner la force au parti girondin, dont elle craignoit la vengeance.

Les girondins, les républicains modérés, craignoient eux-mêmes qu'en accélérant trop le mouvement rétrograde, les constitutionnels n'en profitassent pour les punir de la révolution du 10 août.

Enfin on a vu des momens où les constituans partageant aussi ces frayeurs, craignirent que l'opinion publique égarée par la soif ardente de justice qu'on éprouvoit, ne portât la réaction jusqu'à favoriser imprudenment les royalistes, la contre-révolution, et les vengeances qui devoient probablement la snivre.

Tel est le sort fatal des hommes, lorsqu'en Tome III. An II. employé des moyens violens, et commis quelqu'injustice; ils sont toujours arrêtés dans leur marche vers le bien public, par la peur du mal particulier qui peut en résulter pour eux. Cet effroi les aveugle et leur fait oublier que la justice est le seul moyen de gagner l'opinion générale; que par elle tout gouvernement nouveau s'affermit, et que sans elle toute puissance s'écroule.

Tous les raisonnemens de la peur contre les dangers de l'équité sont des sophismes, les passions privées meurent, l'intérêt général est la justice, qui est immortelle comme la vérité. Aucune force ne peut gouverner long-temps contre l'opinion publique; les succès peuvent donner un éclat momentané, une célébrité brillante, mais l'estime rend seule l'autorité tranquille et la gloire solide.

Tandis que les Français, par une heureuse révolution, venoient d'échapper au monstre de l'anarchie, qui les menaçoit d'une destruction totale, une nation plus malheureuse faisoit, à l'autre extrémité de l'Europe, des efforts impuissans pour briser les chaînes du despotisme et conserver son existence.

Nous allons, dans le chapitre suivant,

donner une esquisse de cette inutile insurrection qui, malgré les prodiges de valeur An III
de Kosciusko et de ses infortunés concitoyens, se termina par le partage total de
leur pays.

## CHAPITRE XII.

Révolution de Pologne. Mauvaise foi des Cours de Petersbourg et de Berlin. Déclarations contradictoires de Frédéric-Guillaume. Entrée de ses troupes en Pologne. Diète de Grodno. Violence exercée sur la Diète. Traité extorqué. Insurrection des Polonais. Caractère et conduite de Kosciusko. Il prend Cracovie et bat les Prussiens. Révolution à Varsovie. Les Russes en sont chassés. Avantages des Polonais à Vilna et dans plusieurs autres affaires. Frédéric-Guillaume assiège Varsovie. Insurrection en Grande-Pologne. Frédéric-Guillaume lève le siège de Varsovie et se retire. Suwarow entre en Pologne. Kosciusko trahi, perd une bataille contre Fersen. Il est blessé et pris. Suwarow assiége Varsovie. prend d'assaut le faubourg de Prague. Massacre horrible. Varsovie se rend. Dispersion des troupes polonoises. Stanislas-Auguste quitte sa capitale, et va d'abord à Grodno et de là à Petersbourg. Partage total et asservissement de la Pologne.

Après avoir tracé tous les crimes de la tyrannie des jacobins, sans ménagement

pour un parti dont les racines dangereuses existent encore, il faut remplir avec la même impartialité le devoir de l'historien, et peindre aussi sidèlement la mauvaise soi scandaleuse, l'injustice oppressive et l'ambition sanguinaire des monarques qui, sans aucun motif, et au mépris de leurs sermens, portèrent le ser et la flamme au scin d'une nation vaillante, juste et généreuse, qui, voulant vivre en paix sous leur protection, mé-

Je n'ignore point à quelle critique amère s'expose l'auteur qui écrit avec vérité l'histoire moderne. Tacite, dont j'ose imiter la hardiesse, sans pouvoir imiter son talent, dit avec raison:

ritoit leur estime par son énergie, et leur

Antiquis scriptoribus rarus obtrectator, neque refert cujusquam punicas romanas ve acies laetius extuleris: at multorum qui Tiberio regente pænam, vel infamiam, subiere posteri manent. Utque familiæ ipsæ jam extinctæ sint, reperies qui ob similitudinem morum, aliena malefacta sibi objectari putent. Etiam gloria ac virtus infensos habet, ut nimis ex propinquo diversa arguens.

Sed ad incocpta redeo.

amitié par sa modération.

## 134 Règne de F. Guillaume II,

Ceux qui écrivent l'histoire des temps anciens font peu de mécontens; il n'importe à personne que vous prodiguiez des éloges aux armées de Rome ou à celles de Carthage; mais si vous parlez des personnes immolées ou déshonorées sous Tibère, leur postérité existe, et leurs familles même, fussent-elles éteintes, vous en trouverez d'autres qui, par la conformité des mœurs, considéreront le récit de ces crimes d'autrui comme une satyre contr'elles. La gloire et la vertu même ont des ennemis : à cette proximité elles paroissent accuser la honte des contemporains.

Mais je reviens à mon sujet.

Il est nécessaire de rappeler en peu de mots les motifs qui avoient déterminé les Polonais à faire dans leurs loix un changement destiné, selon toutes les probabilités, à consolider leur existence, et qui, par une l'atalité inconcevable, causa leur perte. Les malheurs et le partage de la Pologne <sup>1</sup> avoient

<sup>2</sup> Du temps de Boleslas-le-Hardi, la Pologne s'étendoit depuis l'Oder jusqu'au Dnieper. Elle sut d'abord divisée en plusieurs principautés, comme la France. Casimir les réunit le premier; il mérita le titre de Grand, Fait sentir universellement à tous les hommes éclairés de ce pays les vices de leur gouver-nement anarchique, le danger de l'élection non comme beaucoup de princes, par ses conquêtes,

Cette nation, depuis son origine ĵusqu'à sa fin, se distingua par un amour constant pour la liberté.

mais par sa justice.

Donze Woïwodes la gouvernèrent successivement, quoique le pouvoir suprême fût confié au roi; il étoit obligé, dans les affaires importantes, de consulter les principaux seigneurs du pays. A la mort de chaque prince, on choisissoit son successeur parmi ses enfans.

La familie des Piastes s'éteignit dans la personne de Casimir-le-Grand; comme il désiroit que son neveu, Louis de Hongrie, lui succédât. Il rassembla tous les états de la nation, et les chargea de rédiger les loix qu'il croyoit propres à assurer le bonheur de la Pologne. La constitution qui fut le résultat des travaux de cette assemblée, fut respectée jusqu'à la mort de Sigismond-Auguste; et comme elle protégeoit toutes les classes de citoyens, tant qu'elle dura, les campagnes furent peuplées, les villes riches, les manufactures actives, et la nation heureuse et redoutée. La législation étoit confice aux nobles et aux députés que les villes envoyoient à la diète: le roi étoit chargé de l'administration, de l'exécution des loix; il commandoit l'armée, et avoit le droit de déclarer la guerre et de conclure la paix. Dans les circonstances graves, il demandoit l'avis des sénateurs.

La Pologne fut long-temps comptée parmi les puis-

#### 136 RÉGNE DE F. GUILLAUME II,

des rois, et la nécessité de réformer des abus qui, malgré la vaillance du peuple polonais, le rendoient l'esclave de tous ses voisins.

sances du premier ordre, et depuis le quatorzième jusqu'au seizième siècle, les sciences y fleurirent peut-être

plus que dans tout autre pays.

Le célèbre Copernic y naquit; on l'a cru allemand parce qu'il étoit chanoine de Warmie; mais ce pays, un des palatinats de Pologne, ne tomba sous la domination de la maison de Brandebourg, qu'au premier partage, en 1773; et il étoit né à Thorn, dont la Prusse ne s'empara qu'en 1793.

Orzechowski, antérieur à Muretus, fut célèbre par son éloquence.

Kromer, historien, est peu inférieur à Tite-Live.

Sorbieursky répandit tant de grace dans ses poésies, qu'on l'a traduit dans plusieurs langues.

Les poëmes de Kochanowski, les traités de morale de Fredzo, les écrits politiques de Gorniki, les pastorales de Zimorouriez, ont mérité à leurs auteurs une juste célébrité.

Après la mort de Sigismond, la constitution de Pologne éprouva un changement. Ce prince étoit le dernier mâle des Jagellons; jusqu'alors on avoit élu les rois parmi les enfans du dernier mort; alors il fallut chercher une autre famille, ou un individu qui épousât une Jagellone; on délibéroit pour savoir si ce seroit les sénateurs seulement ou tous les nobles qui éliroient le nou-

# ET TABLEAU POL. DE L'EUROPE. 137

Mais ces voisins étant intéressés à prolonger l'état de foiblesse de la Pologne, il étoit difficile d'en sortir sans danger. En

veau roi : Zamoyski décida la question, en disant que puisque chaque noble étoit obligé de combattre pour la patrie, ils devoient tous avoir le droit d'élire leur ches.

Cette innovation, qui depuis causa tant de malheurs, redonbla d'abord l'énergie nationale; ou vit les Polonais pousser leurs conquêtes jusqu'à Moscow, et donner des loix et des empereurs à la Russie. Mais dans la suite des temps, à chaque élection, les nobles acquirent plus de prérogatives. Chaque roi chercha à plaire à la noblesse pour assurer le trône à son fils. Bientôt les villes furent opprimées et les paysans réduits à l'esclavage.

Sous le règne de Jean Casimir, la Pologne étant envalue par les étrangers, et le roi cherchant un asile dans les pays voisins, on introduisit dans la diète le droit du fameux libérum veto, qui mit le comble à l'anarchie Cette absurde institution qui paralysoit toutes les assemblées en donnant à une seule voix le droit d'annuller toutes les délibérations, subsista jusqu'au règne de Stanislas-Auguste, et fut une des principales causes de l'influence tyrannique qu'exercèrent les puissances étrangères sur ce pays.

Au premier partage on fit encore quelques changemens à la constitution; mais ces changemens dictés par la Russie, qui s'en déclaroit garant, n'avoient pour but que d'augmenter la foiblesse, le malheur et la dépendance de la nation.

Dans cette nouvelle constitution on avoit conservé

138 RÉGNE DE F. GUILLAUME II,

1788, une occasion favorable se présenta; les deux cours impériales étoient en guerre contre les Turcs; le roi de Prusse et l'Angleterre voulant augmenter l'embarras de l'Autriche et de la Russie, excitèrent les Polonois à profiter de cette circonstance, et cette nation, digue d'un meilleur sort, se livra avec enthousiasme à l'espoir qui lui étoit offert.

Jamais on ne vit plus d'accord dans les vœux, plus d'unanimité dans les délibérations, et plus de dévouement dans les sacri-

avec soin tous les abus de l'ancienne, sans en excepter le liberum veto, et on y avoit sculement ajouté un conscil permanent qui diminuoit l'autorité du roi, et divisoit le pouvoir exécutif, tandis qu'on laissoit subsister la tyrannie des grands et l'anarchie des diètes.

Le gouvernement enchaîné, ne pouvant plus faire le bien pour le présent, le préparoit au moins pour l'avenir. Jamais en aucun pays on ne s'occupa avec autant de soin de l'éducation nationale; mais au moment où on alloit recueillir le fruit de ces institutions, qu'on devoit aux écrits des moralistes les plus éclairés de l'Europe, l'ambition de la Prusse et de la Russie fit évanouir toutes les espérances qu'on en avoit conçues, et éteignis toutes les lumières qui ne pouvoient plus servir qu'à éclairer ce pays infortuné sur l'étendue de son esclavage et de ses malheurs.

ET TABLEAU POL. DE L'EUROPE. 139

fices: les nobles renoncèrent à leurs prétentions au trône; ils ouvrirent à la bourgeoisie les portes de tous les emplois; tous les citoyens livrèrent leur fortune pour créer une artillerie et payer une armée; enfin la constitution du 3 mai 1791 fut l'heureux résultat des travaux d'une diète aussi sage dans ses opérations qu'éclairée dans son patriotisme.

Tous les gouvernemens de l'Europe félicitèrent le roi Stanislas et la nation polonaise de cette révolution, qui, en rendant le trône héréditaire, et en limitant convenablement la puissance royale, sembloit garantir à la fois la Pologne des dangers du despotisme et de l'anarchie, ainsi que de l'influence orageuse que les étrangers avoient toujours exercée sur les élèctions.

L'impératrice de Russie, opposant scule son ressentiment personnel à l'approbation générale, résolut de reuverser cette constitution qui enlevoit la Pologne à son joug et déroboit une proie à son ambition. Il lui falloit un prétexte; celui qu'elle prit fut l'opposition de quelques nobles furieux de se voir privés de leurs prétentions au trône, et décidés à sacrifier leur pays à leur vanité. Ces nobles étoient Félix Potocki, Severin

## 140 Règne de F. Guillaume II,

Rzewouski, Braniski, grand général, les deux frères Kossakowski, Ozarowski, Ankwitz. et quelques autres qui devinrent honteusement célèbres sous le nom de fédérés de Targowice, ville où ils se liguèrent contre la constitution de 1791.

Une opposition si foible et si absurde n'étoit dangereuse que par l'appui de la Russie; mais les Polonais devoient être rassurés contre les entreprises de cette puissance, par la protection de Frédéric-Guillaume, avec lequel ils avoient conclu en 1790 un traité d'alliance.

Pour prévenir toute objection, et pour mettre dans tout son jour la perfidie de Frédéric-Guillaume, lorsqu'il abandonna les Polonais au ressentiment de Catherine, il faut insérer ici en entier l'article 6 du traité de 1790:

« Si quelque puissance étrangère vouloit, » à titre d'actes et stipulations précédentes » quelconques, ou de leur interprétation, » s'attribuer le droit de se mêler des affaires » internes de la république de Pologne, ou » de ses dépendances, en tel temps, ou de » quelque manière que ce soit, sa majesté » le roi de Prusse s'emploiera d'abord par » ses bons offices les plus efficaces pour pré-

#### ET TABLEAU POL. DE L'EUROPE. 141

» venir les hostilités par rapport à une pa-» reille prétention ; mais si ces bons offices

» n'avoient pas leur effet, et que des hesti-

» lités résultassent à cette occasion contre la

» Pologne, sa majesté le roi de Prusse, en

» reconnoissant le cas comme celui de l'al-

» liance, assistera la république selon la te-

» neur de l'article 4 du présent traité. »

Il est vrai qu'en 1792, au moment où l'impératrice attaquoit la Pologne, lorsque le
roi Stanislas réclama l'exécution de cet article, la cour de Berlin répondit que la constitution du 3 mai 1791 étant postérieure au
traité de 1790, le roi de Prusse n'étoit pas
obligé d'en remplir les conditions, d'autant
qu'il n'avoit jamais approuvé ce changement
de constitution, dont il avoit, au contraire,
prévu les malheureux effets.

Pour apprécier la loyauté de cette réponse, il est indispensable d'en rapprocher la lettre officielle que Frédéric-Guillaume avoit écrite au comte de Goltz<sup>1</sup>. lorsqu'il fut informé de l'achèvement de cette constitution, et du choix fait par la diète de la princesse de

<sup>&</sup>quot; Voyez cette lettre du roi de Prusse au comte de Goltz, Pièces justificatives, et la lettre du roi de Prusse au roi de Pologne.

1792. Saxe pour commencer la dynastie nouvelle qui devoit régner en Pologne.

Il y dit formellement que son projet est de coopérer à la prospérité de la république et de consolider sa nouvelle constitution qu'il admire; qu'il applaudit cette démarche importante que la nation a faite; il la regarde comme essentielle à son bonheur, et charge son ministre de déclarer solennellement au roi Stanislas et aux maréchaux de la diète, que ce choix de la république affermira à jamais l'étroite intelligence qui existe entre la nation polonaise et lui.

On a vu trop souvent en politique sacrifier la justice à l'ambition; mais jamais on ne se permit de nier des engagemens si publics, si récens, et de se jouer si ouvertement de la foi des traités.

Tandis que la licence, sous le manteau de la philosophie, portoit d'ambitieux novateurs à renverser tous les gouvernemens établis, il sembloit que les rois aveuglés conspirassent avec leurs ennemis pour détruire, dans l'esprit des peuples, le respect pour leur autorité, que la justice peut seule rendre sacrée.

Les vrais motifs de ce changement de sys-

seme du roi de Prusse, étoient, comme on 1792. l'a vu , l'effroi que lui causoit la révolution française, et la crainte d'avoir à combattre la Russic en même-temps qu'il seroit forcé de faire la guerre à la France. L'impératrice n'ayant plus à craindre l'opposition des armes prussiennes, fit entrer en Pologne, au mois de mai 1792, une forte armée. Malgré le nombre et la valeur de ses troupes, elle auroit peutêtre échoué dans son entreprise, si Stanislas-Auguste avoit partagé l'héroïque ardeur de ses concitoyens; mais, dominé par sa foiblesse ordinaire, et trompé par Catherine, qui avoit toujours conservé sur lui un fatal ascendant, il répondoit à ceux qui le pressoient de combattre :

« Que ce n'étoit pas contre la Pologne que » l'impératrice étoit irritée, mais contre le » roi de Prusse, dont elle avoit juré la » perte; qu'elle renonceroit à la guerre con-» tre les Polonais dès qu'elle verroit la na-» tion disposée à s'entendre amicalement » avec elle; qu'au reste, il valoit mienx » continuer la guerre avec la plume qu'avec » l'épée. »

Il perdit ainsi un temps précieux en négociations inutiles, et même les opérations militaires étant déjà commencées, il espéroit encore appaiser son ennemi, et, dans cette confiance, il arrêtoit l'élan de la nation, qui vouloit courir toute entière aux armes; il ralentissoit la marche de ses troupes, malgré les pressantes instances de son neveu, Joseph Poniatowski, leur général, et paralysoit les efforts du brave Kosciusko, qu'on forçoit à se retirer devant un ennemi qu'il avoit déjà repoussé dans plusieurs rencontres.

Les Russes. favorisés par cette mollesse, avancèrent rapidement près de Varsovie. Catherine écrivit à Stanislas, qu'elle ne lui pardonneroit d'avoir trompé ses espérances, que s'il se joignoit aux fédérés de Targowice, qui venoient à la tête des Russes pour renverser la constitution du 3 mai, et pour rétablir l'ancienne, dont l'impératrice avoit été garant.

Stanislas - Auguste alors mérita les malheurs dont il fut bientôt accablé ; il sacrifia son pays en ordonnant à son armée , sous prétexte d'un armistice , de déposer les armes ; et se croyant plus en sûreté parmi des satellites étrangers qu'an milien de ses concitoyens , il laissa entrer à Varsovie , comme alliés ,

alliés, les ennemis de la Pologne, accéda à 1792l'acte des confédérés, et ne laissa d'autre choix aux hommes énergiques qui avoient voulu rendre son trône solide et leur patrie libre, que de ramper sous le despotisme russe, ou de s'expatrier pour éviter un exil éternel dans les déserts de la Sibérie.

Les confédérés éprouvèrent promptement la honte et le malheur qu'attirent toujours sur leurs têtes ceux qui livrent leurs pays à ses ennemis naturels : ils croyoient rétablir l'ancien régime en Pologne, et se ficient imprudemment aux promesses de Catherine ; mais la politique ambiticuse de cette princesse ne tarda pas à se dévoiler, et leurs remords inutiles ne purent sauver la Pologne de l'abime dans lequel ils l'avoient précipitée.

L'impératrice ayant éprouvé le danger de la force que conservoit la Pologne, avoit résolu de diminuer encore son territoire; l'empereur étoit trop occupé par sa guerre contre la France pour s'opposer à ses desseins; et quoiqu'il fût convenu à Pilnitz avec le roi de Prusse de garantir l'intégralité de ce pays, Catherine, qui n'avoit point accédé à ce traité, trouva facilement le moyen d'en annuller l'effet, en proposant à Frédéric-Guillaume

Répub.

1793. un partage aussi facile qu'avantageux. Elle s'étoit constamment opposée jusques-là aux vues de ce prince sur Dantzick et Thorn; alors elle le favorisa, et Frédéric-Guillaume saisit avec empressement ce moyen inattendu de s'indemniser de la campagne coûteuse et sans succès qu'il avoit faite en Champagne.

La cour de Vienne ne pouvoit pas voir de bon œil ce nouvel agrandissement de la Prusse; mais on lui fit entendre que Frédéric-Guillaume quitteroit la coalition, si elle ne consentoit pas à lui donner les moyens de continuer la guerre par l'acquisition de ces nouvelles possessions. Pour colorer le scandale de cet envahissement, il fallut chercher des crimes à la nation qu'on vouloit dépouiller: et ses délits imaginaires furent les murmures et les plaintes que l'oppression arrachoit au malheur.

Les Polonais réfugiés chez l'étranger s'étoient mis sous la sauve-garde, les uns des gouvernemens monarchiques, et les autres des gouvernemens libres. Ils furent par-tout poursuivis par les agens secrets de Catherine; elle accusoit ceux qui étoient en France de connivence avec la coalition, et faisoit regarder ceux qui parcouroient l'Allemagne

ET TABLEAU POL. DE L'EUROPE. 147

comme des propagandistes zélés du système 1793. des jacobins: ce fut cette accusation de jacobinisme qui servit sur-tout de voile aux année de la cours de Petersbourg et de Berlin pour jus-Répubtifier leur invasion.

Le roi de Prusse publia, le 25 mars 1793, une déclaration pour annoncer l'entrée de ses troupes dans la Grande-Pologne. Il est inconcevable qu'on croye les hommes assez aveugles pour être dupes de pareils écrits. Le roi, dans ce manifeste, reprochoit aux Polonais leur résistance à ses conseils et aux vues bienfaisantes de l'impératrice : il plaignoit le malheur d'un pays livré aux désordres de l'anarchie, et feignoit d'éprouver de vives alarmes pour la sûreté de ses propres états par l'expansion des principes français en Pologne. Ces motifs l'obligeoient à prendre des précautions salutaires, et à s'emparer provisoirement de Thorn, de Dantzick, et d'une partie de la Grande-Pologne, pour assurer sa tranquillité et protéger les Polonais bien intentionnés.

Les Prussiens en effet, malgré les représentations des habitans de Thorn, enfoncèrent les portes de cette ville et s'en rendirent

<sup>·</sup> Voyez Pièces justificatives.

1793. les maîtres. Dantzick fut bientôt après obligé de se soumettre, et les habitans de la Grande-Pologne, qui n'étoient point préparés à cette Répub. agression, ne purent opposer aucune résistance à ces nouveaux ennemis.

> Les fédérés de Targowitz, étrangement surpris de cette invasion, demandèrent à l'ambassadeur russe ce qu'ils devoient penser de cette agression, et ce qu'il falloit faire dans une circonstance si imprévue. Le ministre russe leur répondit hypocritément qu'il falloit avoir une confiance aveugle dans la protection généreuse de l'impératrice; qu'il ignoroit les desseins de Frédéric Guillaume; mais qu'ils devoient se garder d'aigrir ce prince par d'imprudentes hostilités, sans avoir préalablement consulté la cour de Russie.

L'impératrice qui ne vouloit pas encore se démasquer et anéantir la confédération de Targowitz, leur conseilla quelques mesures défensives qui prolongèrent leur aveugle sécurité. Si l'impératrice étoit alors sincère, et si elle ignoroit véritablement les projets de la cour de Berlin, il est au moins constant que son ignorance et son opposition durèrent peu, car quelques temps après, ses ministres

### ET TABLEAU POL. DE L'EUROPE. 149

et ceux de Frédéric-Guillaume agirent de concert, et prouvèrent l'accord intime qui existoit entre les deux puissances co-partageantes.

Cependant les fédérés de Targowitz qui Repubavoient trahi leur patrie en y appelant les Russes, mais qui n'avoient jamais prévu le funeste projet de démembrement, crurent l'occasion favorable pour se disculper dans l'esprit de leurs concitoyens : encouragés par la réponse de la cour de Russie, qu'ils croyoient opposée aux desseins du roi de Prusse, ils publièrent une protestation contre l'entrée des troupes prussiennes en Pologne. Dans cette apologie de leur conduite, ils prodiguoient les éloges à Catherine, les injures aux auteurs de la constitution du 3 mai, et les promesses les plus inutiles de défendre loyalement la république. Ils joignirent à cette protestation des universaux pour inviter la nation polonaise à se lever, à courir aux armes, et à combattre l'ennemi qui envahissoit son territoire.

La protestation ne persuadoit personne; les confédérés avoient perdu l'estime et la confiance publique, mais tons les Polonais étoient disposés à profiter de l'invitation contenue dans les universaux, et à s'armer pour Répub.

1793. repousser tous leurs oppresseurs. Catherine II, informée de cette fermentation générale, en prévint l'explosion, et quoiqu'elle eût conseillé elle-même des mesures défensives, ses troupes eurent ordre de comprimer, de concert avec les Prussiens, tous les mouvemens de ce peuple infortuné, et d'arrêter tous ceux qui voudroient opposer quelque résistance à leurs opérations.

> Ces ordres n'empêchèrent pas l'énergie nationale de se manifester; plusieurs districts se livroient à leur ardeur, et l'ambassadeur russe craignant que ce feu, dirigé contre la Prusse, n'éclatât de toutes parts, ordonna aux confédérés de révoquer les universaux qui convoquoient le ban et l'arrière-ban de la noblesse. La confédération, toujours servile, obéit et invita les Polonais à ne point accélérer l'anéantissement de la patrie par des mesures imprudentes; elle leur recommanda de n'agir que d'après les ordres de Catherine qui pouvoit seule les sauver. Cet écrit, qui complétoit l'opprobre des confédérés, et démasquoit la politique perfide du cabinet de Petersbourg, jeta le désespoir dans l'ame des Polonais; voyant que leur perte étoit jurée, ils ne dissimulèrent plus leur indignation, et

ET TABLEAU POL. DE L'EUROPE. 151

réclamèrent le secours de toutes les puis- 1793. sances étrangères contre l'avide injustice de leurs oppresseurs.

L'impératrice alors convaincue que les con-Répubfédérés de Targowitz n'étoient plus pour elle des instrumens utiles, cessa de les ménager, et voyant que le temps étoit venu d'agir ouvertement, elle ordonna à l'ambassadeur Siévers de se concerter avec Bucholz, ministre du roi de Prusse, pour régler le partage des possessions polonaises que chacune des deux cours vouloit s'approprier.

Le 9 avril 1793, ces deux ministres présentèrent à la confédération une déclaration qui développoit les destinées de la Pologne.

Dans cette déclaration 1, après avoir énuméré tous les services rendus à la confédération par l'impératrice, et tous les efforts employés pour rétablir en Pologne l'ordre et la paix; après avoir rappelé la résistance séditieuse des Polonais, les deux cours se plaignent amèrement de l'ingratitude de cette nation jadis si florissante et maintenant déchirée par l'anarchie, et conduite à sa perte par des factieux. Les deux ministres reprochèrent à ces perturbateurs d'avoir égaré le

<sup>\*</sup> Voyez cette Déclaration, Pièces justificatives.

peuple et de l'avoir porté à maltraiter les troupes russes et prussiennes qui venoient les protéger. Enfin, ils les accusent forde la mellement d'intelligence avec les révolutionnaires français, qui dejà ont formé en Pologne des clubs affiliés à celui de Paris, et rendent, par leurs intrigues, la fermentation générale 1.

Dans cet état de troubles, alarmant pour les puissances voisines, Catherine II et Frédéric - Guillaume ne voyent d'autre moyen pour éteindre un foyer si dangereux, que de resserrer la Pologne dans des limites plus étroites, et de la réduire à des proportions convenables à une puissance du moyen ordre. Tels sont les motifs qui les déterminent à s'emparer des provinces qui les avoisinent; ils déclarent à cet égard leur immuable détermination, et invitent la confédération à convoquer au plutôt une

r Cette accusation étoit dénuée de fondement et de vraisemblance : loin qu'il existât de clubs jacobins en Pologne, les orateurs les plus distingués avoient parlé avec force contre les principes des niveleurs français; et les nobles Polonais qui venoient de fortifier l'aristocratie de leur constitution, en rendant la monarchie héréditaire, devoient plutôt s'attendre au courroux des démocrates qu'à celui des têtes couronnées.

diete pour coopérer à cet arrangement, 1793. seul moyen de procurer à la Pologne un Ire. gouvernement stable et une paix solide.

Cet écrit ouvrit enfin les yeux des confé-Répub. dérés. Félix Potocky courut à Petersbourg implorer inutilement Catherine pour arrêter le cours des calamités qu'il avoit attirées à sa patrie. Rzewnsky s'exila en Galicie, voulant fuir à la fois la perfidie de ses protecteurs et l'indignation de ses compatriotes. Branecky, neveu du prince Potemkin, se décida à vivre sous les loix de la Russie. Les autres confédérés restèrent en Pologne, pour exécuter tous les ordres des usurpateurs.

Ils convoquèrent à Grodno une diète composée des hommes qu'ils crurent les plus disposés à se prêter à tout ce qu'on exigeoit d'eux. Le roi Stanislas-Auguste alors publia un écrit qui portoit l'empreinte de son caractère. Déplorant les malheurs de la Pologue, il déclaroit que, forcé par les circonstances, « ayant » sollicité vainement l'appui des puissances » étrangères, et ne pouvant faire aucun libre » usage de sa volonté, il adhéroit au démeni-» brement de son pays, sans vouloir y coopé-» rer ». Etrange calcul de la foiblesse qui mécontente tous les partis, et multiplie les périls qu'elle croit éviter.

1793. Ire. année de la Répub.

Quelque soin qu'on eût pris d'écarter des élections les hommes énergiques, ces hommes étoient Polonais, et les Russes furent contraints d'employer l'appareil des armes pour les forcer à signer le traité de cession avec la Russie: on ne put même les y amener qu'en leur faisant entendre que pour prix de ce sacrifice, Catherine les appuieroit dans leur opposition contre la Prusse.

Cette ruse étoit cependant bien grossière; et les déclarations des deux ministres ne devoient laisser aucun doute sur l'union intime des deux puissances. Mais, dans l'excès du malheur, on se laisse tromper par le plus foible rayon d'espoir. L'infortune a son ivresse comme le bonheur: tous deux aveuglent également.

Le traité de cession en faveur de la Russie fut signé le 22 juillet 1793. Cette affaire terminée, Frédéric-Guillaume demanda qu'on choisît une députation pour régler la cession qu'il exigeoit à son tour.

La diète s'opposa vivement à cette demande. Après les plus violens débats, les voix étant également partagées, Stanislas-Auguste fit pencher la balance pour la Prusse. Il savoit qu'on ne pouvoit résister à deux puissances si formidables, et vouloit con- 1793. server quelques débris de sa couronne. Mais dans de telles circonstances la prudence en- de la lève la gloire sans donner la sûreté, et au Repub. milieu d'un extrême péril, la téniérité scule est sagesse.

Les membres de la diète continuèrent à résister avec acharnement, et pour vaincre leur opiniâtreté, Siévers fut obligé de faire investir le château de troupes et d'amener du canon. Cet appareil, menacant ne put commander que le silence; aucun membre ne parla pour sanctionner la honte de sa patrie; plusieurs furent arrêtés par des Cosaques, pour avoir protesté contre cette violence.

Bialinsky, maréchal de la diète, interprétant ce silence général comme un consentement unanime, signa, ainsi que la députation nommée à cet effet, le traité qui cédoit à Frédéric-Guillaume les provinces dont il s'étoit provisoirement emparé.

La crainte est toujours la suite de l'usurpation. Le roi de Prusse et l'impératrice connoissant l'indignation des Polouais, et redoutant leur vengeance, exigèrent que la diète réduisît l'armée polonaise au nombre de douze mille hommes.

Ire. année de la Répuls. Cette résolution augmenta le mécontentement au lieu de le comprimer; plusieurs régimens refusèrent de rendre leurs armes, conservant dans leurs cœurs le projet et l'espoir de se délivrer de cette oppression.

Avant de se séparer, la diète de Grodno avoit rétabli l'ordre militaire institué pour récompenser les officiers qui s'étoient distingués dans la guerre de 1792. Le général Ingelstrom, nouveau ministre de Russie, fit révoquer ce décret, et exigea qu'on anéantît tous les actes qui pouvoient réveiller l'énergie polonaise en rappelant la constitution de 1791.

Catherine II, étonnée de voir que ses actes despotiques disposoient plus les esprits à la révolte qu'à la résignation, envoya en Pologne quinze mille Russes, et Ingels from voulut que le roi et le conseil permanent envoyassent des troupes pour forcer Madalinsky à l'obéissance, et qu'ils fissent arrêter toutes les personnes suspectes de rebellion. Ces demandes furent rejetées : on ne pouvoit compter sur l'obéissance du soldat polouais pour exécuter un pareil ordre, et les loix s'opposoient à l'arrestation arbitraire qu'on exigeoit.

Tandis que les Russes, croyant affermir 1793. leur domination par la terreur, multiplioient chaque jour leurs actes d'injustice, pilloient de la les bourgeois, insultoient les nobles et ranconnoient les paysans, toutes ces violences exaspéroient les esprits, et par-tout on s'agitoit, on murmuroit, on cherchoit dans le désespoir des ressources contre la tyrannie. Les députés constitutionnels de 1791, Malachowsky, Sapieha, Ignace Potocky, célèbre par son instruction et son éloquence, Kollatay, Mowstowsky, s'étoient réfugiés dans les pays étrangers, dès que Stanislas - Auguste, les

abandonnant, cût accédé à la honteuse con-

fédération de Targowitz.

Mais leurs amis nombreux restés en Pologne travailloient en secret à exciter une insurrection qui pût briser leurs fers et ressusciter leur patrie. Une société de quatre personnes s'étant mise à Varsovie à la tête de la conjuration, ent bientôt des ramifications sur toute la surface de la Pologne; ils étoient certains d'être secondés par toute la nation animée de la même haine contre ses destructeurs; mais il leur falloit un chef pour cette grande entreprise. Le roi Stanislas avoit perdu la confiance générale;

Répub.

1793. et tous les soldats juroient qu'ils ne se joindroient point aux insurgens, s'ils ne plaçoient pas à leur tête le vaillant Kosciusko.

Cet homme, qui mérita l'amour de ses concitoyens et l'estime de ses ennemis, s'étoit fait connoître dans sa jeunesse par son zèle pour s'instruire dans l'art militaire. Aimé d'une jeune dame, ses parens traversèrent leur passion. Dès qu'il la vit mariée au prince Lubomyrsky, il porta sa douleur loin de son pays, et voulut se consoler des peines de l'amour par les faveurs de la gloire; il servit en Amérique, sous les ordres de Gates et de Washington, qui donnèrent de justes éloges à sa brayoure et à ses talens. Rendu à sa patrie, il combattit avec éclat dans la campagne de 1792, et en plusieurs rencontres il repoussa les Russes, malgré l'infériorité du nombre, la division des généraux polonais, la versatilité du roi de Pologne, et la perfidie de quelques-uns de ses concitoyens vendus à la Russic, qui avertissoient l'ennemi de tous les mouvemens de l'armée polonaise.

Kosciusko, noble, mais d'une famille qu'il illustra le premier, d'une taille moyenne, mais portant dans ses regards le feu de son caractère, réunissoit toutes les qualités qui peuvent donner la gloire et la fixer. Intré- 1793. pide, infatigable, incorruptible, ferme dans l'adversité, calme après la victoire, froid dans le danger, sensible pour le malheur, géné-Répuba reux envers ses ennemis, brûlant d'amour pour sa patrie, et strict observateur de la justice au sein même de la guerre civile et de la fureur des partis, hardi dans ses desseins, constant dans ses projets, et rapide dans ses opérations, il communiquoit son ardenr à ses compagnons, dirigeoit leurs travaux, leur attribuoit modestement tous ses succès, et savoit à la fois inspirer le respect par sa régularité, et l'attachement par sa douceur; aussi les soldats, les paysans, les bourgeois, les nobles l'aimoient, l'estimoient également : il concilioit tous les intérêts opposés, anéantissoit toutes les rivalités, et ralliant tous les partis, il les dirigeoit avec force vers son but unique, l'affranchissement de son pays.

Correspondant secrètement avec le comité de Varsovie et tous ceux qui travailloient en Pologne au mouvement qu'il vouloit opérer, il leur donnoit les instructions nécessaires au succès de cette grande entreprise. Il falloit par-tout organiser les corps qui devoient

re. année de la Pologne, voyant que tout ce qu'il avoit demandé n'étoit pas encore prêt, résistant à l'ardeur de ses amis. ajourna l'exécution de son dessein pour en rendre la réussite plus sûre, et s'éloigna quelque temps encore de sa patrie.

Enfin, apprenant que tout étoit disposé comme il le souhaitoit, il revint à Leipsic, où il reçut la députation des patriotes, qui vinrent lui demander formellement de se mettre à leur tête pour reconquérir la liberté.

A cette époque, c'est-à-dire au mois de mars 1794, Madalinski, comme on en étoit convenu, leva l'étendart de la révolte. Avec huit cents hommes de cavalerie il traversa tout le pays usurpé par Frédéric-Guillaume, en combattant les troupes prussiennes qui s'opposoient à son passage, et pénétra dans le Palatinat de Cracovie, au moment où Kosciusko, qui avoit quitté la Saxe, y arrivoit.

Le 24 de mars, tous les citoyens de Cracovie dressèrent et signèrent l'acte d'insurrection. Kosciusko, choisi pour chef, prêta ET TABLEAU POL. DE L'EUROPE. 161

le serment à la nation, et promit d'observer 1794. les principes énoncés dans l'acte. La garni- An II. son de Cracovie, et les troupes qui étoient près de cette ville, jurèrent fidélité à la nation et obéissance à Kosciusko.

Par cet acte, les Polonais déclaroient la guerre aux usurpateurs de leurs droits et de leur pays, sacrificient les anciens préjugés, et donnoient à tous les habitans l'égale jouissance de la liberté civile. Kosciusko étoit déclaré chef suprême de la force nationale; on ne donnoit à son pouvoir d'autres limites que sa vertu; il commandoit les armées, nommoit les officiers, formoit le conseil suprême, dirigeoit les affaires politiques et civiles; mais dès que l'ennemi seroit chassé des frontières, Kosciusko s'obligeoit à se démettre de son pouvoir, et à rassembler la nation, qui devoit se donner alors la constitution qui lui paroîtroit la plus convenable à son bonheur et à sa sûreté. Kosciusko devoit aussi se désigner un successeur qui le remplacât en cas de maladie ou de mort; mais ce successeur devoit être subordonné an conseil national.

Dans toute autre main cette puissance dictatoriale eût été dangereuse pour la li-Tome III. T.

1794. berté; mais la modération de Kosciusko étoit An II. connue, il ne trompa point la confiance de ses compatriotes, et personne ne lui reprocha jamais d'avoir abusé de son pouvoir.

Dix jours après la proclamation de l'acte insurrectionnel, le général, apprenant que douze mille Russes s'avançoient rapidement contre lui, sortit de Cracovie, à la tête de quatre mille hommes, dont la plupart n'étoient armés que de faulx et de piques, et sans artillerie. Le combat dura quatre heures; l'ardeur polonaise l'emporta sur le nombre et la tactique de leurs ennemis. Les Russes, battus et dispersés, perdirent trois mille hommes, et on leur prit douze pièces de canon. L'enthousiasme fut tel, qu'un corps de paysans, avec des faulx, s'empara d'une batterie.

Cette victoire de Wraclawice enflamma tous les esprits, et rendit bientôt l'insurrection générale: par-tout les Polonais prirent les armes, se rassemblèrent, et jurèrent d'obéir à Kosciusko.

Grochowski prit la défense des frontières de la Galicie; Giedroyc insurgea la Samogitie; Jasinski, avec six cents hommes, s'empara de Wilna, en chassa les Russes, et leur fit quinze cents prisonniers.

L'ambassadeur russe, instruit de ces mou- 1794. vemens, arracha vainement à la foiblesse du An II. roi Stanislas des ordres pour comprimer les mécontens; cette démarche acheva de perdre le monarque dans l'esprit du peuple, et ne ralentit point le feu de l'insurrection. Les Russes craignant la fermentation qui se manifestoit dans la capitale, voulurent s'emparer de l'arsenal : les citoyens alors se révoltant ouvertement, le désespoir remplaça la terreur. Inutilement les bataillons russes, soutenus par une artillerie redoutable, foudroyoient les habitans; ils furent assaillis de tous côtés, et après un combat de quarantehuit heures, où les Polonais tuèrent six mille Russes, firent trois mille prisonniers, et s'emparèrent de cinquante pièces de canon. Les généraux Ingelstrom et Aprasin furent forcés d'abandonner la capitale.

Tous les citoyens s'empressèrent alors de réparer les retranchemens et les fortifications pour se mettre à l'abri de la vengeance de leurs oppresseurs. Jamais on ne vit éclater tant d'ardeur et de joie; vicillards, femmes, ensans, riches, pauvres, grands et plébéiens, tous paroissoient n'avoir qu'un mênse esprit, tous partageoient les mêmes travaux, et

1794 chacun venoit à l'envi offrir ce qu'il possé-An II. doit pour l'armement des soldats, le traitement des blessés et la consolation des familles qui avoient payé de leur sang ces glorieuses journées.

Stanislas-Auguste, délivré des maîtres qu'il craignoit, voulut alors se réunir aux insurgens; mais on avoit trop éprouvé sa foiblesse pour lui confier de si grands intérêts: il fut traité avec respect; il conserva sa garde, et jouit des honneurs dus à son rang; mais on ne lui laissa aucune autorité.

Kosciusko, arrivant à Varsovie, congédia le conseil permanent et forma le conseil suprême, établit par-tout des tribunaux, et publia de sages et fermes proclamations, pour empêcher que ce grand mouvement ne servît de prétexte aux désordres et ne troublât la sûreté des personnes et des propriétés.

Frédéric-Guillaume, au bruit de l'insurrection polonaise s'étoit décidé à la venir combattre en personne, et s'étant mis à la tête de quarante mille hommes, il renversa facilement les foibles détachemens d'insurgés qu'il rencontra. Il ne fut arrêté dans sa marche que par l'intrépide Kosciusko, qui eut l'audace d'attaquer une armée si formidable, n'ayant à lui opposer que douze mille 1794. hommes, dont l'armement n'étoit pas encore An II. complet. Après une résistance opiniâtre le général polonais fut battu et contraint à se retirer dans un camp retranché qui couvroit Varsovie, et qui étoit occupé par les divisions de Kosciusko, Dombrosky, Poninsky, Poniatowsky.

Les Prussiens, après la bataille de Szczekocin, profitant de leur avantage, marchèrent sur Cracovie; Kosciusko, ne pouvant aller au secours de cette ville, avoit résolu de la livrer aux Autrichiens pour exciter quelque rivalité entre les cours de Vienne et de Berlin; mais les Prussiens, par leur célérité, prévinrent l'exécution de ce projet et s'emparèrent de Cracovie.

Le nouvelle de cette perte transporta de fureur le peuple de Varsovie; quelques agitateurs ameutant la populace, qui, par-tout se ressemble, dressèrent, le 28 juin, des potences dans les rues, forcèrent les prisons et massacrèrent quelques - uns des prisonniers accusés de connivence avec les ennemis de l'état. Les autorités constituées arrêtèrent promptement ce désordre; et Koseiusko, n'imitant pas la foiblesse coupable du gou-

1794. vernement français pour les assassins de Au II. septembre, exprima dans une proclamation énergique. l'indignation que lui inspiroient ces atrocités, emprisonna les auteurs de ce complot, et leur fit expier leur crime sur l'échafaud.

Le roi de Prusse réuni aux Russes, vint bientôt investir Varsovie; il employa, pour rédnire cette ville et pour soumettre l'armée qui la défendoit, tous les moyens de la force et toutes les ruses de la politique; mais les Polonais se montrèrent également inaccessibles à la crainte et à la séduction.

Frédéric-Guillaume avoit écrit aux habitans de Varsovie pour les assurer de sa protection s'ils se soumettoient, et pour les menacer d'une destruction totale s'ils résistoient. Ils répondirent qu'ils suivroient la destinée de l'armée. Ce monarque avoit fait promettre aux officiers polonais de conserver leurs grades dans ses troupes, s'ils vouloient se joindre à lui; tous jurèrent de partager le sort de Kosciusko, et de vaincre ou de mourir avec lui.

Après deux mois de combats sanglans et continuels, sans succès décisifs, le roi de Prusse, qui avoit pris Vola et battu la division de Joseph Poniatowsky, commanda 1794. une attaque générale pour forcer les retran- An II. chemens polonais. Le combat fut long et opiniâtre. Le roi et le prince royal montrèrent dans cette action beaucoup de bravoure; mais la fermeté des insurgens triompha de la valeur des Russes et des Prussiens, et les contraignit à se retirer avec perte.

Dans le même temps une insurrection formidable éclata dans la Prusse méridionale, près de Posen; les habitans de ces provinces nouvellement conquises, se levant tout-àcoup, tombèrent sur les troupes dispersées, abattirent les aigles prussiennes, s'emparèrent des armes et des munitions qu'ils trouvèrent, et s'occupèrent activement de l'organisation d'une armée.

Frédéric-Guillaume, informé de cet événement, et craignant, s'il laissoit aux rebelles le temps de grossir leurs forces, de se voir couper toute retraite, prit le parti, après avoir bombarbé inutilement Varsovie, d'en lever précipitamment le siège et de se retirer dans ses états, abandonnant ses malades, ses blessés et une immense quantité de munitions.

Ainsi, le roi de Prusse, toujours ardent

1794 pour entreprendre des conquêtes, et prompt An II. à y renoncer, expulsé de Pologne comme de France, auroit eu une pareille destinée dans l'une et l'autre guerre, si les forces de la Russie et la fortune de Catherine n'étoient pas venues réparcr ses fautes et relever ses espérances. La retraite du roi de Prusse couvrit de gloire Kosciusko et ses braves compagnons; mais leur position étoit aussi périlleuse que leur courage étoit ardent. Les dangers qui les menaçoient se multiplioient de tous côtés : quoique le général eût ordonné de ménager les domaines de l'empereur, il n'avoit pu conserver la paix avec la cour de Vienne; et les papiers trouvés chez l'ambassadeur russe, à Varsovie, prouvoient l'adhésion du cabinet de Vienne aux projets

Le conseil national fit publier ce traité, d'après lequel la Russie et la Prusse devoient posséder les provinces qu'elles avoient prises. La Baviere devoit appartenir à l'Autriche, et l'électeur de Bavière recevoit pour indemnité l'Alsace et la Lorraine.

de partage de la Pologne.

Malgré la publication officielle de cette pièce par le conseil. on doit encore douter de l'existence d'un pareil traité, trop contraire aux intérêts réels de la Prusse pour 1794concevoir qu'elle ait pu y consentir: ce pouvoit être un simple projet; mais les faits
démontrent au moins que l'Autriche étoit
parfaitement d'accord avec les deux puissances co-partageantes pour des projets vastes
de démembrement, et pour la ruine de la
Pologne.

Kosciusko, dans cette crise terrible, étoit encore forcé de ménager avec sagesse les ressources que lui offroit l'énergie nationale. En décidant les nobles à donner la liberté aux paysans, il avoit pris toutes les mesures qui pouvoient prévenir le danger d'un affranchissement trop rapide. Les paysans ne pouvoient abandonner leurs foyers sans payer leurs dettes; ils ne pouvoient posséder de terres sans faire de contrats avec leurs anciens maîtres; et pendant la durée de la guerre, pour que la culture ne fût point abandonnée, on ne les dispensoit que de la moitié du travail auquel ils étoient précédemment tenus.

Si l'abolition de l'esclavage avoit rendu générale l'ardeur de la nation pour la cause commune, d'un autre côté, la nécessité de laisser beaucoup de bras à l'agriculture res1794. treignoit les ressources qu'on pouvoit em-An II. ployer pour la défense du pays.

Telles étoient à-peu-près les forces dont la république pouvoit disposer. Zayontchik, avec huit mille hommes, défendoit les frontières de la Galicie contre dix mille Autrichiens et contre les Russes. Syrakowsky, à la tête de dix mille hommes, étoit chargé de ralentir la marche de Suwarow, qui s'avançoit en Pologue avec quarante mille hommes. Jasinski, commandant six mille Polonais, défendoit la Lithuanie, que traversoit Fersen et dix-sept mille Russes; et Dombrowski, qui n'avoit encore organisé que quatre mille hommes dans la Grande Pologne, devoit observer, avec une foule de paysans mal armés, les quarante mille Prussiens qui occupoient cette frontière. Kosciusko et Poninski n'avoient ensemble que dix-huit mille hommes, destinés à se porter par-tout où le danger seroit le plus pressant.

Malgré cette multitude d'ennemis et cette disproportion de forces, l'enthousiasme de la liberté auroit peut-être triomphé d'une coalition où il régnoit peu d'harmonie, et que l'opposition des intérêts pouvoit dissoudre d'un instant à l'autre; mais la trahison

rendit inutiles tous les efforts de la vaillance 1794. polonaise, et Kosciusko se vit perdu au mo- An II. ment où il croyoit, par une victoire éclatante, assurer l'indépendance de son pays.

Ce général étant informé que Fersen vouloit opérer sa jonction avec Suwarow, marcha rapidement contre lui. Poninski, chargé d'empêcher le passage d'une rivière, le livra aux Russes, et n'obéit point à l'ordre qu'il avoit reçu de rejoindre l'armée avec sa division. Le généralissime, privé de ce secours, fut attaqué à Macieiowice par le général Fersen. Quoique les Russes fussent trois fois plus nombreux que les Polonais, la victoire fut disputée avec acharnement pendant toute la journée. Kosciusko repoussa deux fois les ennemis, et déployant dans cette action les talens d'un général et la bravoure d'un soldat, il rendit long-temps, par des prodiges de valeur, la fortune incertaine. Mais enfin, percé de coups. il tomba, et ses troupes, en se retirant, le laissèrent au pouvoir de l'ennemi. Lorsque les officiers russes le firent reconnoître aux Cosaques, qui alloient terminer sa vie, en entendant son nom ils témoignèrent leur admiration pour son courage, et leur pitié pour son malheur. Kos1794. ciusko ouvrant les yeux, et apprenant sa An II. défaite, demanda vainement la mort, qu'il préféroit à la captivité. Les Russes le traitèrent avec les égards dus à son caractère; et dès qu'il put soutenir la route, ils l'envoyèrent à Petersbourg, où l'impératrice, trop irritée pour être généreuse, renferma dans un cachot ce malheureux guerrier. Il n'en sortit qu'après la mort de cette princesse. Paul premier signala le commencement de son règne, en lui rendant la liberté, et cet acte magnanime lui attira de justes éloges.

Les Polonais, en apprenant ce tragique événement, n'imitèrent pas ces farouches jacobins français, qui faisoient à lenrs généraux des crimes de leurs malheurs : ils témoignèrent, par des regrets éclatans, leur estime pour les talens et les vertus de Koscinsko, et ils écoutèrent avec confiance les conseils qu'il leur donna du fond de sa prison; ils le connoissoient trop pour craindre qu'aucune menace le contraignît à rien proposer d'indigne de sa gloire et de sa patrie. Enfin, lorsque les Russes assiégèrent la capitale, le jour de la naissance de leur malheureux général étant arrivé, toutes les rues de Varsovie furent illumiuées, et ils célé-

ET TABLEAU POL. DE L'EUROPE. 173

brèrent ainsi le souvenir de ses triomphes la 1794veille même de leur propre destruction. An III

La victoire de Fersen n'abattit point le courage des Polonais. Le conseil national prit les mesures les plus vigoureuses pour défendre la liberté, et Wrascheski fut nommé au commandement général. Mais si le courage étoit le même, le même génie ne présidoit plus aux opérations.

Zayontchik fut battu par les Russes à Chelm. Suwarow ayant défait complètement Syrakowsky et l'armée polonaise à Brzesk, s'avança rapidement sur Varsovie. Les républicains, au lieu d'imiter l'exemple de Kosciusko, et de tenir toujours la campagne, s'étoient renfermés dans les fortifications des faubourgs de Prague. Suwarow s'en rendit maître, après un assaut meurtrier. Neuf mille braves Polonais périrent dans cette action; mais ce qui ternit la gloire du général russe, ce fut le carnage qui suivit la victoire. Les maisons furent pillées, les femmes outragées, les enfans égorgés, trente mille victimes furent la proie de la vengeance et de la férocité des soldats russes. Les habitans de Varsovie, sans desense, surent contraints de capituler. Ignace Potocki, envoyé par

1794 eux pour négocier, vit ses demandes reje-An II. tées; Stanislas Auguste, qui n'avoit pas conservé plus de crédit sur ses voisins que d'autorité sur ses sujets, voulut vainement obtenir des conditions douces et honorables; la ville fut obligée de se livrer à la merci des volontés de Catherine. Les troupes polonaises, refusant de se soumettre, sortirent de la ville, et, attaquées de tous côtés par les Russes et les Prussiens, une partie fut tuée, l'autre dispersée ; quelques - uns rendirent leurs armes aux vainqueurs. Madalinski, avec une troupe d'hommes déterminés, s'enfuit en Galicie. Suwarow avoit promis une amnistie complète; Catherine ne tint point cet engagement, elle fit arrêter Potocki et Mostoweki. Tous les hommes distingués par leur patriotisme furent proscrits; on confisqua leurs biens: une inquisition terrible poursuivit les actions, épia les pensées, et punit cette nation infortunée de toutes les vertus qu'elle avoit développées.

Le roi Stanislas reçut l'ordre de quitter Varsovie; il vint à Grodno, et de là fut appelé en Russie, où il survécut peu de temps à la chute de son trône et à l'humiliation de sa patrie.

## ET TABLEAU POL. DE L'EUROPE. 175

Les cours de Vienne, de Petersbourg et 1794 de Berlin. délivrées de tout obstacle, par-An II. tagèrent tranquillement leur proie ensanglantée, et voulurent anéantir jusqu'au nom de la Pologne; mais l'histoire consacrera la gloire des vaineus et l'injustice des vainqueurs 1.

<sup>1</sup> Par le traité conclu entre les trois puissances copartageantes, Brzesk devint le point central des frontières de ces trois états.

Varsovie tomba sous la domination de Frédéric-Guillaume qui n'avoit pas pu s'en emparer. La Vistule sépara la Prusse de l'Autriche. Le Bug sépara l'Autriche de la Russie. 1 e Niemen marqua les limites entre les possessions des Russes et des Prussiens. La moitié de la ville de Groduo appartint au roi de Prusse et l'autre à l'impératrice.

## CHAPITRE XIII.

Influence de la révolution de Pologne sur l'esprit des Français. Leur ardeur contre la coalition, Conquête de la Hollande. Fuile du Stathouder. Révolution en Hollande, Abolition du Stathoudérat, Conspiration des jacobins. Accusation et déportation des collègues de Robespierre, Répolution de Prairial. Fermeté de Boissy-d'Anglas. Fautes de la Convention, Réaction dans le Midi, Nouvelle Conse titution. Evénemens du 13 vendémiaire. Négociations de Barthelemy, Traité de paix entre la République, le Roi de Prusse, le Landgrave de Hesse et le roi d'Espagne. Neutralité du nord de l'Empire. Dissolution de la coalition. Campagne sur le Rhin; les Français sont forcés de le repasser, Inaction du roi de Prusse. Fin du règne de Frédéric-Guillaume II. Sa mort. Espérances que donne son successeur. Coup-d'æil sur les événemens qui se sont passés les deux premières années de son règne, Campagnes de Bonaparte et de Moreau. Conclusion de cette Histoire.

L A révolution qui venoit d'effacer la Pologne de la liste des nations put satisfaire la vengeance de Catherine II, et l'étroite ambinuis de Frédéric-Guillaume. Mais elle fut trèsnuisible au grand intérêt de la coalition. On

ET TABLEAU POL. DE L'EUROPE. 177

a pu remarquer, dans le cours de cette his- 1794toire, combien les violentes passions qui agi- An ILtoient les différens partis les aveugloient et
leur faisoient prendre la route la plus opposée au but qu'ils vouloient atteindre. Jamais, de part et d'autre, cet aveuglement
ne fut plus marqué qu'à cette époque.

En effet, lorsque l'intérêt des révolutionnaires français étoit de prouver à tous les peuples les avantages de la liberté, en rendant la sûreté personnelle plus inviolable, la propriété plus sacrée, l'industrie plus active, la pensée plus énergique, la morale plus pure et la justice plus douce, on vit les jacobins furieux adoptant cette raison d'état, excuse banale des tyrans, couvrir la France de bastilles, confisquer ou séquestrer toutes les propriétés, violer le secret des lettres, comprimer la pensée, enchaîner les talens, immoler l'innocence, protéger tous les vices, proscrire toutes les vertus, anéantir l'industrie, dessécher les canaux de l'agriculture et du commerce; enfin, livrer la vie de tous les eitovens à la rage des plus vils délateurs, et aux caprices féroces d'un tribunal de sang.

L'effet de cette barbarie fut de changer Tome III.

1794. l'esprit public à tel point qu'elle faillit perdre An II. à jamais cette liberté qu'on vouloit étendre, et que le peuple égaré, confondant les principes et les abus, les amis de la liberté et les anarchistes, les républicains et les tyrans qui opprimoient la république, n'attacha plus d'idées justes, ni aux choses, ni aux mots, hait tout ce qu'il devoit aimer, méprisa ce qu'il falloit estimer, devint indifférent à tout ce qui devoit l'intéresser le plus vivement, et cessa de montrer cette opinion publique, seule base de la liberté, seule force des institutions, et seul guide des gouvernemens.

La nation, qui avoit voulu s'armer pour soutenir la guerre des principes de la raison contre l'injustice du pouvoir arbitraire, étoit gouvernée par les maximes du despotisme; et, dans le même temps, les rois coalisés, dont le but étoit de prouver la douceur et la justice du gouvernement monarchique, et de faire généralement hair les désordres de l'anarchie, la cupidité des factions, et les cruautés de la tyrannie populaire, imitoient impolitiquement les démagogues qu'ils vouloient renverser.

Tout homme modéré étoit proscrit par

eux, comme le citoyen suspect d'aristocratie 1794. l'étoit par les jacobins. Ils vouloient propager An II. le système d'autorité arbitraire, comme en France on prêchoit l'égalité absolue. Les faits prouvent qu'ils violoient la foi des traités comme les décemvirs. Ils partageoient la Pologne, et prétendoient démembrer la France, comme les comités français se proposoient de démembrer l'Allemagne. La convention vouloit follement faire une république du monde entier, et le gouvernement anglais prétendoit andacieusement à l'empire universel des mers.

Le gouvernement français tuoit les émigrés qui tomboient en son pouvoir; et les monarques coalisés, qui les avoient armés, les livroient à la mort par une foiblesse ressemblante à la perfidie, n'exerçoient aucune représailles pour les sauver, et les abandonnoient à leurs ennemis dans toutes les capitulations.

En Pologne ils confisquoient les fortunes comme les démocrates, et créoient comme eux des domaines nationaux, divisés entre eux comme les magistrats de la France: la durée de la coalition ne fut pas plus longue que le pouvoir des comités. Les alliés ne dé-

An II.

1794. fendirent pas plus loyalement la cause de la royauté, que les jacobins ne soutinrent celle de la vraie liberté. Enfin l'injuste destruction d'un peuple qui avoit voulu se donner le gouvernement monarchique le plus sage et le plus solide, prouva évidenment que les rois étoient guidés, non par la justice, mais par l'ambition, qu'ils attaquoient, non pas toute anarchie, mais toute liberté, et qu'ils avoient conspiré la ruine de tout état qui ne seroit pas soumis à l'autorité absolue d'une royauté sans limites.

> Cette comparaison semble sévère, et n'est que vraie. Aussi tous ces égaremens produisirent les effets qui devoient nécessairement en résulter. Les Français perdirent long-temps la liberté pour laquelle ils combattoient, et la firent redouter par les nations les plus disposées à la recevoir; et la coalition, loin de parvenir à subjuguer, à démembrer la France, comme elle le projetoit, lui vit étendre son territoire à ses dépens. Si les républicains ne surent pas établir chez eux la justice et la liberté ; ils surent au moins maintenir leur indépendance; et l'exemple effrayant de la Pologne fit jurer aux Français de presque toutes les opinions, de verser

tout leur sang plutôt que de subir les loix de 1794. leurs ennemis.

An II.

Les Français étoient trop animés par leurs victoires pour en suspendre le cours. L'approche d'un hiver rigoureux ne ralentit point leur marche; ils profitèrent de l'effroi que leurs succès répandoient dans l'armée des alliés, pour compléter leurs défaites : et chassant de tous côtés les Autrichiens, les Anglais et les troupes du stathouder qui se retiroient en désordre, ils profitèrent du secours des glaces pour franchir toutes les rivières et tous les canaux, qui, dans tout autre temps, auroient rendu la conquête de la Hollande impossible à leur courage.

Au commencement de l'an 3, c'est-à-dire, à la fin de 1794, Maëstricht et Nimègue étoient tombées en leur pouvoir.

Dès le mois de janvier 1795, Pichegru attaqua les alliés sur tous les points, depuis An III. l'Océan jusqu'au Rhin, et les battit par-tout. Les régimens d'Orange, de Frize et d'Hohenlohe furent pris, ainsi qu'un corps suisse payé par les états - généraux. Clairfait, repoussé, fut obligé de se retirer en Allemagne. l'rédéric-Guillaume n'envoyoit point au secours des alliés les soixante - deux mille

M 3

1795. hommes qu'il s'étoit engagé de leur donner.

An III. L'armée anglaise qui coûtoit des sommes énormes au gouvernement britannique, étoit dans un dénuement affreux. Elle résista cependant avec assez de courage aux efforts des Français; mais forcée de céder à l'impétuosité et au nombre des républicains, elle eut beaucoup à souffrir dans sa longue retraite, manquant de tout, continuellement harcelée par les Français, et traversant un pays où les malheurs de la guerre faisoient prendre en haine l'Angleterre, à qui la Hollande attribuoit tous les maux qu'elle éprouvoit.

Le duc d'Yorek, mécontent des alliés, et voyant qu'il n'y avoit plus d'espoir de reprendre quelqu'avantage, quitta l'armée, et en laissa le commandement à Walmoden: ce général montra beaucoup de constance et de courage dans une position si critique; mais ses efforts ne purent ralentir la marche de Pichegru, dont les plans étoient habiles, les moyens immenses, et qui étoit favorisé à la fois par la division des alliés, la disposition des Bataves, et la rigueur de la saison. Le stathonder s'étoit fait investir, à cette époque, d'un pouvoir dictatorial; mais le

moment où son ambition constante étoit enfin 1795. pleinement satisfaite, fut le terme de sa puis- An III. sance; et comme il manquoit de génie pour se soutenir, son élévation ne servit qu'à rendre

La révolution de 1787 avoit enlevé au prince d'Orange l'estime et l'affection de tous les hommes qui tenoient à la considération, à l'indépendance et aux loix de leur patrie: la guerre dans laquelle il engagea les étatsgénéraux, contre leur véritable intérêt, qui étoit la neutralité, acheva d'aliéner les esprits; et le danger d'une ruine totale inspira enfin à toute la nation une aversion prononcée contre la maison stathoudérienne.

sa chute plus douloureuse et plus complète.

Plusieurs provinces avoient fortement exprimé leur vœu pour la cessation de la guerre; mais le stathouder qui craignoit que cette paix ne relevat le parti des patriotes, s'y refusa et fit arrêter un grand nombre de citoyens, qu'il fut bientôt forcé de remettre en liberté. Le gouvernement anglais qui dirigeoit sa conduite, l'affermit dans son opposition à la paix : la cour de Londres ne vouloit pas que la cessation des hostilités rendit à la France son influence en Hollande; elle aimoit mieux, si l'on ne pouvoit résister, que ce

## 184 Règne de F. Guillaume II,

1755. pays, conquis par les Français, donnât à An III. l'Angleterre des prétextes pour s'emparer des possessions hollandaises dans les Indes.

L'événement, en effet, ne tarda pas à dévoiler cette politique ambitieuse; et Guillaume V vit l'année suivante ses protecteurs se saisir du Cap et de Ceylan pour augmenter leurs domaines, comme ils avoient pris pour eux la Corse en défendant la cause des Bourbons. Je ne sais si un ennemi généreux n'est pas moins à redouter que de pareils alliés.

Le stathonder s'étant décidé, contre le vœu national, à continuer la guerre, voulut que le peuple batave se levât en masse pour repousser l'ennemi; mais ses ordres ne furent point exécutés: il voulut aussi, par des inondations, arrêter l'invasion des Français, mais dans le premier moment on s'y opposa; et bientôt après la rigueur du froid rendit cette mesure impossible. Pichegru, profitant de cette longue et forte gelée, qui favorisoit ses desseins, franchit rapidement toutes les rivières qui ponvoient retarder ses opérations, et s'empara d'Utrecht, de Rotterdam et de Dort. La forteresse de Grave, après une vigoureuse résistance, s'étoit ren-

due. D'un autre côté, Clairfait battu, avoit 1795. repassé le Rhin. Dès - lors aucun obstacle An III. n'arrêta les républicains; le prince d'Orange s'enfuit en Angleterre avec sa famille; Bergop-Zoom ouvrit ses portes aux vainqueurs ; trente hussards s'emparèrent d'Amsterdam. Tous les patriotes dégagés du joug qui les comprimoit, se réunirent aux républicains: les propriétaires, plus sages que le parti aristocratique en France, loin d'opposer une digue inutile au mouvement national, le dirigèrent. Les Anglais toujours repoussés, et voyant que la nation qu'ils vouloient défendre sedéclaroit contr'eux, suirent jusqu'à Brême, où ils s'embarquèrent. En peu de temps, la révolution fut complète; on abolit le stathoudérat, et le gouvernement français, qui pouvoit regarder toutes les Provinces - Unies comme une conquête légitime, leur rendit généreusement leur indépendance, ne gardant que quelques places fortes nécessaires pour sa sûreté contre les attaques de la coalition.

Cette conquête totale et rapide, l'habileté des généraux, les prodiges de valeur des soldats républicains qui, bravant tous les dangers et toutes les souffrances, combattoient sans crainte sur des abîmes qu'un rayon An III. leurs pas, inspirèrent la plus juste admiration aux puissances neutres, et répandirent la plus profonde consternation dans les cours ennemies. Ce peuple, dont on plaignoit l'esclavage, venoit, au 9 thermidor, d'immoler ses tyrans; cette nation, qu'on se flattoit d'écraser, étoit par-tout triomphante; ce pays, qu'on vouloit démembrer, reculoit de tous côtés ses frontières, et sembloit même dédaigner de garder tout ce qu'il avoit conquis.

Le ministère britannique, en prodiguant toutes les richesses de l'Angleterre, s'étoit flatté de faire perdre à la France la Flandre, la Lorraine, l'Alsace, la Provence, le Roussillon, et peut-être la Bretagne. Et à la fin de cette campagne, il n'offroit au peuple anglais d'autre fruit de tant de dépenses, que quelques conquêtes incomplètes et peu solides, en Amérique, tandis que la république française avoit pris sept provinces au stathouder, dix à l'empereur, Trèves, Cologne, Mayence, Liége, Spire et Vorms à leurs évêques, une partie du palatinat, les duchés de Clèves et de Juliers, Aix-la-Chapelle, le duché de Deux-Ponts, le duché de Savoie, le comté de Nice et la plus grande partie des provinces

de Biscaye et de Catalogne. Les Français 1795. avoient gagné 29 grandes batailles, ils avoient An III. triomphé dans plus de cent combats moins décisits, s'étoient emparés de 152 villes, de 3,800 pièces de canon, 90 drapeaux, 70 mille fusils, avoient tué 80 mille hommes, et fait 90 mille prisonniers. Le roi d'Espagne, dégoûté de l'alliance anglaise, et fatigué de la guerre contre la France, songeoit à la paix; Frédéric-Guillaume II, abandonnant l'empereur son allié, l'Angleterre qui lui donnoit des subsides, et même le prince d'Orange son beau-frère, qu'il avoit, sept ans avant, si vivement soutenu, négocioit avec le comité de salut public, convenoit avec lui, au mois de germinal, d'une suspension d'armes; les princes de l'empire qui n'avoient pas été dépossédés, étoient las d'une guerre ruineuse qui étendoit l'esprit démocratique au lieu de l'arrêter. Les finances de l'empereur étoient épuisées; et, dans une pareille position, le gouvernement français montrant, par sa conduite avec la Hollande et ses décrets contre les anarchistes, son désir de terminer à la fois la guerre et la révolution, il est probable que l'Europe auroit pu jouir bientôt de la paix qu'elle sonhaitoit, si le ministère an1795. glais n'avoit pas cru son existence liée à la con-AnIII. tinuation des hostilités.

> Profitant habilement et de l'influence de ses richesses et de l'aveuglement des passions irritées, il ranima l'espoir toujours trompé des Vendéens, des émigrés, des cours de Vienne et de Turin, et parvint à prolonger ainsi les malheurs de l'humanité.

> Pour éviter tout reproche de partialité, il faut dire ici les motifs d'intérêt public et national que pouvoit alléguer le cabinet de Londres pour justifier ses intentions hostiles.

- 1°. Il étoit, disoit-on, dangereux de reconnoître et de laisser subsister, au milieu de l'Europe une grande république dont les principes démocratiques et niveleurs étoient incompatibles avec la sûreté et l'existence des gouvernemens monarchiques et aristocratiques.
- 2º. La France, étendant ses limites jusqu'au Rhin, possédant le Brabant, rendant au commerce d'Anvers la libre navigation de l'Escaut, et jouissant en Hollande d'une influence trop prépondérante, acquéroit dans la balance de l'Europe un poids trop considérable et trop nuisible aux intérêts de l'Angleterre.

3°. Il étoit essentiel de replacer la maison 1795. de Bourbon sur le trône, et de rendre aux Anii. princes et aux nobles dépouillés leurs rangs et leurs biens, pour ne point donner aux autres peuples l'exemple contagieux de la révolte impunie contre les autorités légitimes.

4°. Le gouvernement français, loin d'être stable, ne présentoit aucune sûreté pour les

négociations.

La première objection nétoit soutenable, ni dans le droit, ni dans le fait; la justice exigeoit de ne point se mêler des affaires intérieures d'une nation indépendante. Et l'expérience prouvoit que la démocratie, foible dans la paix, se fortifioit par la guerre; qu'en combattant l'esprit d'égalité, on le portoit au fanatisme, et que si son expansion étoit à craindre, la gloire des armes étoit peut-être son moyen de propagation le plus brillant et le plus dangereux.

L'Angleterre pouvoit voir avec regret les conquêtes des Français; mais elle avoit laissé les cours impériales et la Prusse détruire l'équilibre des forces par le partage inique de la Pologne: elle - même s'étoit constamment agrandie dans les Indes orientales; et il étoit naturel, pour rétablir la balance,

1795. que la France étendît proportionnellement AnIII. ses possessions.

Le rétablissement de la monarchie et de la noblesse en France étoit plus un prétexte qu'un motif. La coalition l'avoit prouvé en enchaînant les pas des ci-devant princes français, en ne leur donnant jamais d'armée à commander, en n'exigeant point de cartel d'échange pour les émigrés, en s'emparant des provinces qu'on devoit ne prendre que pour eux.

D'ailleurs, si avec le secours de l'Espagne et de la Prusse on n'avoit pas pu parvenir même au sein de l'anarchie, et pendant le règne détesté de Robespierre, à forcer les Français de subir le joug de l'étranger, n'étoit-il pas évident que ce projet devenoit chimérique lorsque la coalition étoit affoiblie par ses défections, par ses revers, et la république fortifiée par ses victoires et par ses conquêtes?

Enfin, n'étoit-il pas contre toute raison de dire qu'un gouvernement, quelqu'orageux qu'il fût, n'étoit pas assez stable pour faire la paix, lorsqu'il se montroit si fort en faisant la guerre, et lorsqu'il traitoit solidement avec un des principaux membres de la coa-

de tous ces voiles. Le ministère anglais, An III. trompé dans son espoir d'anéantir la France, persista dans son erreur avec plus de passion que de politique, paya par tout des gladiateurs pour servir ses projets, et voyant que malgré les orages intérieurs qu'il fomentoit, la république s'affermissoit dans ses conquêtes et les étendoit, il chercha à se dédommager de ces revers sur le continent, en s'emparant exclusivement de l'empire des mers.

Jusqu'à présent ce projet a réussi, mais il alarme justement toutes les puissances maritimes; et le gouvernement français pourroit un jour, en joignant la sagesse à la force, se trouver à la tête d'une ligue puissante qui puniroit l'Angleterre de son ambition excessive, affranchiroit le commerce, et vengeroit l'Europe de tout le sang que l'orgueil britannique lui a coûté.

L'historien, comme le voyageur, après avoir parcouru des plaines stériles, franchi des montagnes escarpées, traversé des mers orageuses, jouit d'un repos aussi doux que rare lorsqu'il rencontre un site plus riant, une température plus calme, un séjour plus

1795. paisible. Nous venons de nous acquitter AnIII. d'une tâche pénible, en traçant le tableau des crimes des jacobins, du délire de l'ambition, des injustices des cours, de l'égarement des peuples, et des ravages de la guerre. Actuellement nous sommes arrivés à une époque plus consolante pour l'humanité et plus honorable pour une nation qu'on avoit vu aussi étonnante par son énergie extérieure que par son esclavage intérieur, et aussi célèbre par ses victoires que par ses malheurs.

Plus on a peint avec rigueur la servile et coupable soumission de la convention nationale, pendant la vie de Robespierre, plus on doit, pour l'amour de la vérité, rendre justice à cette même convention, et louer la sagesse de sa conduite après le 9 thermidor, pendant près d'une année.

Elle se trouvoit alors, malgré la chute de quelques-uns de ses tyrans, dans une position très-critique, et elle étoit placée entre deux partis violens qui tendoient également à bouleverser de nouveau la France, et à la livrer, par leur aveuglement, aux vengeances des puissances étrangères, toujours attentives à profiter de ces divisions pour l'accabler.

Le parti des démocrates fanatiques et des 1795. anarchistes, altérés de sang et de pillage, An III. avoit perdu quelques chefs, mais il étoit encore redoutable et nombreux, et rallioit à lui tous ceux qui s'étant compromis à un certain point pendant la terreur, par crainte ou par cupidité, redoutoient la renaissance de la liberté, et feignoient de regarder tout retour aux principes comme un pas vers la contre-révolution.

En attaquant trop promptement et trop vivement ce parti, qui avoit dans le bas peuple une foule de disciples aveugles et de complices intrépides, la convention risquoit de lui rendre la force du désespoir, et de retomber dans ses chaînes.

Le parti des royalistes, ardent, plus foible, plus divisé, plus indiscret et moins hardi, opposoit encore un puissant obstacle au bien que la convention vouloit opérer. Inflexible dans ses opinions, aveugle dans sa politique, confondant avec mépris sous le nom de rebelles tous ceux qui ne vouloient pas le renversement entier des loix nouvelles, le retour de l'ancien régime, et la punition des amis de la liberté; leur impatience les auroit fait échouer, quand tout se seroit réuni pour

1795, les favoriser. Incapables d'attendre ou de An III. transiger, ils n'écoutoient que la voix des préjugés qui les rendoit inaccessibles à la raison. Le progrès de l'instruction, le changement des mœurs, la force de l'armée, l'intérêt des officiers, celui des nouveaux propriétaires, la foule des citoyens dont l'amourpropre ou la fortune soutenoit la révolution, enfin, le danger d'une commotion violente et d'un déchirement qui livreroit la France à ses ennemis, et lui feroit éprouver le sort de la Pologne; aucune de ces considérations ne pouvoit faire impression sur ces hommes passionnés.

Tel est l'esprit de parti qui voit tout de profil, et ne peut jamais apercevoir que le côté favorable à ses vœux. A leurs yeux, le retour de l'autorité royale sans limites, le rétablissement entier de la noblesse, de la religion dominante et des parlemens, étoient aussi indispensables que faciles; l'idée de république, ou même de tout gouvernement libre et représentatif, ne se présentoit à leur esprit qu'avec l'image de l'anarchie, du crime et du malheur; tandis qu'une contre-révolution royale leur rappelant des temps tranquilles et de douces jouissances, ne leur sem-

bloit que le retour à l'ordre, à la vertu et 1795. au bonheur.

Ce parti contraria sans cesse la marche des législateurs qui vouloient réparer les maux soufferts et ramener la tranquillité; car. dès qu'on détruisoit quelques loix révolutionnaires. et qu'on faisoit quelqu'acte de justice, les royalistes triomphans animoient le peuple contre les révolutionnaires, et annonçant indiscrètement le retour de l'ancien régime, ils réveilloient les craintes des patriotes, l'inquiétude de l'armée, et donnoient à la fois des prétextes et de la force au parti des jacobins.

D'un autre côté, en écoutant trop la prudence, en ménageant les anarchistes, en laissant subsister les loix de la terreur, le crédit se perdoit, les malheurs se multiplioient, et la nation, altérée de repos et de justice, se livroit à une forte indignation.

Dans cette situation critique, la convention employa un mélange de sagesse et de fermeté qui mérite de justes éloges, et qui doit compenser en partie les nombreuses fautes qu'on lui reproche.

Elle travailla d'abord à consolider sa propre liberté, à endormir ses fougueux enno1795. mis, et à changer par-tout insensiblement les AnIII. autorités principales et leurs agens; elle entr'ouvrit la porte des prisons, et sans écouter les alarmes des jacobins et l'impatience trèsnaturelle des détenus, elle rendit peu à peu la liberté à tous ceux que la tyrannie décenvirale avoit plongés dans ces cachots.

Tandis qu'elle conservoit dans son sein, et même plaçoit politiquement dans ses comités un certain nombre de montagnards défians, elle calmoit l'opinion publique en détruisant les comités révolutionnaires, en abolissant la loi du maximum, en purifiant le Panthéon, que souilloient les manes de Marat, enfin, en livrant à l'échafaud Lebon, Carrier, Fouquier-Tinville, et ce féroce tribunal révolutionnaire, qui avoit sacrifié tant de victimes humaines à la terreur.

Bientôt la convention, plus assurée dans sa marche, fit rentrer dans son enceinte les soixante-treize députés que les anarchistes en avoient chassés. Ce renfort, donnant au parti modéré une majorité plus solide, il se détermina enfin à porter un coup plus décisif à la mentagne, et il fit décréter d'accusation plusieurs des anciens membres du gouvernement décemyiral.

Ce décret ouvrit les yeux aux anarchistes; 1795. ils virent que leur perte étoit prochaine, et Aniu-rassemblant les débris de leurs forces, ils tentèrent un dernier effort pour se ressaisir de leur odieuse puissance. Il n'étoit que trop facile d'exposer avec évidence les crimes qui devoient motiver la condamnation de ces députés; le sang dont la France ruisseloit encore les accusoit, les ombres de quarante mille victimes élevoient leurs voix plaintives contre eux, et tous les Français en deuil pouvoient servir de témoins, et déposer contre leur tyrannie.

Cependant la convention nationale, qui avoit plus écouté ses ressentimens que sa politique, en entamant ce célèbre procès, fut bientôt obligée de le suspendre; Barrère, Collot-d'Herbois et Billaud-Varennes, en se défendant avec audace, firent aisément sentir à l'assemblée qu'elle ne pouvoit pas juger des délits dont la crainte l'avoit-rendu en quelque sorte complice, puisqu'elle avoit sanctionné tous les mois les actes des comités de gouvernement, en renouvelant leurs pouvoirs.

Cette considération, et la découverte des mouvemens que préparoient les jacobins, détermina la convention à punir arbitraire-

1795, ment ces hommes qui avoient violé si cons-An III. tamment toutes les formes de la justice; et, sous le prétexte vrai ou supposé d'une conspiration. on décréta, au mois de germinal, la déportation des accusés. Vadier et Cambon, prévoyant leur arrêt, se sauvèrent. Quelquesuns des montignards qui les soutenoient furent emprisonnés. Lorsqu'on voulut conduire les déportés à leur destination, leur voiture fut arrêtée par de nombreux attroupemens, dont une partie vouloit les délivrer, et l'autre les massacrer. La garde qui les escortoit les ramena au comité de sûraté-générale; Pichegru, qui fut chargé du commandement de la capitale, y rétablit l'ordre promptement: Collot-d'Herbois et Billaud partirent pour Cayenne; Barrère, plus licureux ou plus favorisé, après être resté long-temps en prison dans un port de mer, sévada, fut depuis compris dans une amnistie: un nouveau décret l'en excepta, et de nouvelles circonstances lui rendirent la liberté.

> La déportation des collègues de Robespierre réveilla la fureur de son parti, et devint le signal de la guerre entre les républicains et les anarchistes. Un certain nombre de députés qui avoient contribué à la révo-

## ET TABLEAU POL. DE L'EUROPE. 199

lution du 31 mai, eraignant la vengeance du 1795. parti girondin, se rallióit alors, malheureuse-An III. ment, aux débris de la tyrannie décemyirale.

Bientôt on répandit des alarmes dans le peuple; on lui fit craindre à la fois la famine et la contre-révolution : la désastreuse loi du maximum anéantissant la confiance, avoit produit une véritable disette, et les vrais auteurs de ce fléau persuadoient à la populace que l'aristocratie de la convention en étoit la cause. On faisoit regretter aux ouvriers les quarante sous que Robespierre leur donnoit pour répandre la terreur dans les sections; par-tout on voyoit les orateurs des jacobins rassembler des groupes nombreux, et par des harangues violentes, les exciter à la révolte. Les tribunes de la convention recommencoient à être assiégées par ces hommes atroces et ces femmes impudiques qui avoient si long-temps effrayé l'innocence par leur aspect, soutenn les tyrans par leurs cris, et célébré les proscriptions par leur joie féroce.

Le premier prairial une troupe nombreuse de jacobins furieux et d'artisans égarés, se faisant précéder d'une foule de femmes ivres d'eau-de-vie, et demandant du pain, s'avanco vers le château des Tuileries, force la garde

1795 qui le défendoit, pénètre dans la salle de la An III. convention, se mêle avec les députés, les insulte, les menace, et veut leur arracher des décrets qui rappellent les décemvirs, et ressuscitent la tyrannie.

> L'indignation, l'effroi régnoient dans l'assemblée. Le président, trop foible et trop âgé, ne pouvoit se faire entendre, ni rétablir l'ordre au milieu d'un pareil tumulte: les membres de la montagne demandoient avec audace qu'on écoutât les conjurés; tout député qui vouloit s'opposer à cette insolence voyoit briller à ses yeux les armes homicides de ces assassins. Déjà quelques citoyens, victimes de leur courage, étoient tombés sous leurs coups. Soudain Boissy-d'Anglas, n'écoutant qu'une juste indignation, brave tous les dangers, s'élance au fauteuil, arrête, par sa contenance noble et ferme, les flots de cette foule irritée, et par un courage digne des temps antiques, sauve sa patrie de la honte et du péril qui la menaçoit.

> En vain on l'attaque, on le presse, en vain on porte à ses yeux la tête sanglante de son collègue Féraud que ces brigands venoient d'immoler : fidèle à son devoir, sourd aux menaces, insensible à la crainte, bravant le

plomb meurtrier qui vole autour de lui, il 1795. présente seul une digue inébranlable au tor- An III. rent, et jure qu'il ne laissera prendre aucune délibération, tant que l'enceinte de l'assemblée sera souillée par la présence des factieux.

Pendant huit heures il soutint constamment cette pénible lutte; et, ce qui est presque inconcevable, c'est que les conjurés qui, malgré ses ordres, restoient dans la salle, et venoient d'assassiner un de ses collègues, n'osèrent pas cependant compléter leur victoire en tranchant ses jours : une admiration forcée, un respect involontaire sembloit enchaîner leur furie, et retenir leurs bras tout prêts à le frapper. Cependant sa force s'épuisa; sa voix ne pouvoit plus se faire écouter : le président réclamoit et reprit sa place; les méconteus augmentoient en nombre et en audace; le tumulte alloit en croissant, et la convention, cédant à la crainte, et dominée par la montagne, avoit déjà rendu quelques décrets qui rappeloient les déportés, et rendoient à l'anarchie son funeste empire; lorsqu'enfin plusieurs sections, à qui la résistance de Boissy avoit donné le temps de s'armer, viurent, appelées par les comités, délivrer la convention de ses oppresseurs. Le 1795. combat ne fut pas long; les hommes les plus AnIII. cruels sont presque toujours les plus lâches.

Legendre, à la tête des citoyens armés, perça la foule, pénétra dans la salle et en chassa les brigands, qui furent tous désarmés.

La convention, devenue libre, rapporta les décrets que lui avoient arrachés les factieux, et décréta d'accusation les députés qui s'étoient montrés complices des conspirateurs. Le lendemain de cette journée, les brigands furieux de leur défaite, communiquèrent leur rage à la populace aveuglée des faubourgs de Paris.

Une foule immense marcha contre la convention, parvint jusqu'au Carrousel, malgré la résistance de quelques sections, et demanda aux législateurs l'organisation de la constitution anarchique de 1793, et des décrets qui donnassent aux parisiens le pain dont ils étoient privés.

La convention, craignant de voir renouveler les scènes sanglantes de la veille, crut devoir appaiser les rebelles, en leur promettant d'accéder à leurs demandes. Cette adresse eut un plein succès; et les chefs de la sédition, n'ayant plus de prétextes pour retenir le peuple, virent dissiper en peu d'instans cet immense attroupement, sur lequel ils 1795. avoient fondé tant d'espérances.

Le 3 prairial, les assassins du député Ferraud, étant conduits au supplice, furent arrachés à l'échafaud par les habitans du faubourg St.-Antoine, qu'égaroient les jacobins: cette audace annoncoit un grand orage et un soulèvement peut-être plus redoutable que ceux qui l'avoient précédé. La convention, instruite des desseins des anarchistes, et éclairée par ses propres fautes, prit enfin des mesures sages et vigoureuses pour réprimer tous ces désordres et pour punir tous les factieux.

Ayant nommé le général Menou commandant de Paris, au lieu d'attendre imprudeniment, comme on avoit fait jusqu'alors, l'attaque des conspirateurs, on les prévint; et tandis que des bataillons choisis désendoient les approches du château des Tuileries, Menou, à la tête d'une colonne composée de troupes de lignes et de détachemens tirés des sections les mieux disposées, se porta à l'entrée du faubourg St.-Antoine, suivi d'une forte artillerie, et menaça les séditieux, par une proclamation énergique et sage, de les canonner sans pitié s'ils ne consentoient pas

1795. à rendre leurs armes, et à lui livrer les as-Anui, sassins de Ferraud et les chefs de la révolte.

Les rebelles consternés se soumirent; et cette heureuse révolution, dissipant toutes les craintes des honnêtes gens, et rendant une liberté entière au parti modéré, anéantit enfin complètement l'espérance criminelle des partisans de l'anarchie.

Par-tout alors le crime cessa de montrer son insolente audace, la vertu respira, la liberté reprit son énergie, et les représentans du peuple, dégagés de leurs honteuses entraves, osèrent enfin vouer publiquement au mépris cette constitution de 1793, inventée pour légaliser l'anarchie.

On nomma une commission de onze députés pour rédiger une constitution plus sage. Et tandis qu'ils y travailloient, la convention, après avoir déployé une rigueur nécessaire en faisant juger par des commissions militaires les auteurs de la révolte de prairial, et les députés qui en avoient voulu profiter pour la replonger dans l'esclavage, remplit un devoir plus doux en guérissant quelquesunes des plaies qu'avoit faites la tyrannie.

On fit rentrer les cultivateurs inscrits par les tyrans sur la liste des émigrés; on ouvrit un registre pour les réclamations de tous 1795. ceux qui pouvoient prouver leur résidence; An III. on adoucit les loix barbares portées contre les prêtres, et on rendit aux familles des victimes du tribunal révolutionnaire les biens qu'une confiscation atroce leur avoit enlevés. Tous les citoyens sorcés, pour échapper à des mandats d'arrêt, de s'expatrier depuis le 31 mai 1793, furent rappelés dans leurs foyers.

Boissy - d'Anglas, Lanjuinais, Doulcet, le Sage et plusieurs autres députés, firent entendre à la tribune la voix de la raison, de la politique et de l'humanité; ils consolèrent les familles dépouillées par les tyrans; ils tonnèrent contre les féroces partisans de la loi agraire, qui ruinoient le peuple en excitant la haine absurde du pauvre contre le propriétaire; ils apprirent aux puissances de l'Europe que la France, cessant d'être barbare, étoit prête à négocier comme à combattre. Et la convention, jouissant des heureux fruits de ce changement de système, recut alors, pour la première fois, des applaudissemens mérités et des félicitations universelles et sincères.

Charrette et les chefs de la Vendée traitèrent et se soumirent. La coalition divisée

1795. perdit plusieurs de ses membres les plus puis-An III. sans; la Prusse et l'Espagne conclurent la paix ; plusieurs cours reconnurent la république; le nord de l'Allemagne se déclara neutre; et la nation française, acceptant une constitution aussi sage que les circonstances le permettoient, auroit probablement forcé bientôt l'Autriche, malgré le ressentiment de ses pertes; et le gouvernement britannique, malgré son ambition, à terminer une guerre funeste, si la peur qui avoit tant causé d'égaremens et de malheurs, n'étoit pas encore venue aveugler la convention, et l'éloigner, par de nouveaux orages, du port que lui ouvroient les efforts presqu'unanimes de tous les gens de bien.

- A peine les députés conventionnels, qui avoient terrassé Robespierre, eurent abattu les restes de ce parti formidable, qu'ils craignirent d'avoir donné trop de force à celui des royalistes; et cette crainte leur faisant prendre de fausses mesures, fit naître la réaction qu'ils redoutoient.

Il paroît que le défaut de presque tous ceux qui gouvernèrent la France depuis la révolution, fut de connoître les livres plus que les hommes, et de se tromper constamment sur les moyens de diriger l'opinion 1795. publique; ils semblèrent avoir toujours ignoré An III-que l'homme est continuellement soumis à deux forces opposées qui l'entrainent tourà-tour; l'attrait de la nouveauté et la force de l'habitude : toutes les révolutions qu'on a vu soutenues et consacrées par l'opinion publique, ont été celles où l'on a satisfait l'un de ces deux penchans en ménageant habilement l'autre.

A Rome, par exemple, en abolissant la royauté, on avoit conservé le sénat, les tribus, les centuries, les augures, les pontifes et les loix de Numa, et le peuple se livrant avec transport à la nouveauté qu'on lui offroit, jouissoit des avantages du régime républicain, d'autant plus complètement, qu'il n'éprouvoit d'ailleurs aucun changement qui contrariât ses goûts et ses usages.

En Amérique, récemment, nous avons vu une nation courageuse établir son indépendance avec ardeur, terminer sa révolution avec sagesse, et jouir tranquillement de sa liberté, parce que ses législateurs avoient en la prudence de ne faire que les innovations indispensables, et de respecter la plupart des anciennes institutions. Une

1795. conduite contraire n'avoit pas laissé à la ré-An III. publique anglaise plus de durée que celle de la vie de Cromwel.

> Or, la convention devoit s'apercevoir qu'en France la révolution qui avoit excité d'abord si vivement l'enthousiasme national. par l'attrait de la nouveauté, ayant été plutôt conduite par les passions que par la politique, avoit indistinctement démoli toutes les parties de l'ancien édifice, sans examiner celles dont la destruction n'étoit pas indispensable à la liberté; il en étoit nécessairement résulté, qu'après le premier moment de jouissance de chacune de ces innovations, tous les Français, forcés de changer totalement de loix, de langage, de costume, de culte, de fortune, de jurisprudence, de calculs, d'opinions et de mœurs, éprouvoient, dans tous les instans et dans toutes les circonstances de leur vie. une gêne, un mal - aise qui d'abord éteignoit leur ardeur, et qui pouvoit même bientôt les pousser par la force de l'habitude à regreter tout ce qu'ils avoient détruit.

> Si la convention nationale, après la révolution de prairial, avoit bien connu cette situation de l'esprit public, elle auroit profité de la force qui étoit dans ses mains et de

la confiance qu'elle inspiroit pour consolider 1795. la liberté, en rapportant promptement toutes An III. les loix qui pouvoient en dégoûter la majorité de la nation.

Les législateurs, en revenant aux anciennes institutions, compatibles avec le régime républicain, et en prévenant sagement à cet égard le vœu du peuple, lui auroient inspiré d'autant plus d'attachement pour les institutions nouvelles, qu'elles n'auroient plus contrarié ses habitudes; et loin de donner par-là quelque force aux ennemis de la révolution, ils leur auroient enlevé toute espérance, car on ne peut se flatter de soulever une nation contente de ses loix.

Malheureusen.ent les conventionnels aveuglés par cette peur, unique cause de la rareté des bons gouvernemens, firent un calcul tout contraire à celui que devoit dicter la sagesse. Au lieu d'échauffer l'enthousiasme de la jeunesse pour les destructeurs de la tyrannie jacobine, on lui montra une méfiance qui l'aigrit; on désarma les sections dont on avoit si utilement employé la force contre l'anarchie.

Loin de satisfaire le juste ressentiment du peuple et de prévenir les vengeauces parti-Tome III. O r795. culières en livrant promptement aux tribu-AnIII. naux les monstres qui dans chaque département, avoient commis le plus de meurtres et de pillages, et en effaçant les délits moins graves par une sage amnistie, on laissa la crainte planer sur les têtes de tous les agens subalternes du terrorisme, tandis qu'on protégeoit les plus coupables.

> On défendoit le Réveil du peuple, hymne qui rappeloit la chute des tyrans, et on forçoit le peuple à écouter celles qu'il rejetoit depuis que les proscripteurs s'en étoient servis.

> Toutes les propositions tendantes à détruire quelque loi révolutionnaire, étoient vivement combattues par des députés ombrageux; au lieu d'effacer toute haine et toute distinction de classes, on ne montroit de l'indulgence que pour l'artisan et le paysan; les ex-nobles, les riches et leurs parens restoient proscrits lorsque les autres soupçonnés du même délit étoient absous.

Enfin les journaux les plus accrédités traitant l'exagération de patriotisme, et la modération de royalisme, révoltèrent tous les esprits sages, tous les amis des principes, qui voyoient avec indignation qu'on vouloit éterniser le mouvement révolutionnaire. La mort du fils de Louis XVI, qui périt 1795. cette année, dans sa prison, fournit encore An III. de nouveaux alimens à la haine. L'histoire ne doit pas adopter les accusations sans preuves; mais la dureté de la captivité de ce malheureux enfant, et l'ombre funeste qui environnoit son existence et sa fin, doivent laisser de profonds regrets aux députés dont la justice et l'humanité furent alors enchaînées par la crainte d'être soupçonnés de royalisme.

Le résultat de cette conduite fut qu'on s'aigrit contre la convention, et que dars plusieurs départemens les royalistes profitant et des ressentimens des hommes qui voyoient l'assassinat de leurs familles impuni, et du mécontentement de tous ceux qui vouloient ardemment la fin de la révolution, égarèrent la jeunesse, enflammèrent son ardeur, et firent naître une réaction assez violente qui ensanglanta les contrées méridionales.

La convention termina sa carrière orageuse par une faute encore plus grave, qui faillit causer sa perte, et dont les conséquens ces funestes amenèrent d'autres révolutions.

Elle venoit de rédiger une constitution beaucoup mieux combinée que les précédentes, et faite, malgré ses défauts, pour offrir 1795. aux Français, pendant plusieurs années, le An III. repos dont ils avoient besoin. Par ce nouveau code, la législation étoit confiée à deux conseils élus par le peuple. Celui des cinq cents ou des jeunes, devoit proposer les loix; celui des deux cent-cinquante ou des anciens, devoit les accepter ou les rejeter. Le pouvoir exécutif suprême étoit dans les mains de cinq directeurs nommés par les conseils. Les tribunaux jouissoient d'une pleine indépendance. Les ministres soumis au directoire restoient responsables de l'exécution des loix. Les directeurs et les députés également inviolables, ne pouvoient être accusés et jugés que par un décret rendu par les deux conseils.

Quelques reproches fondés qu'on ait faits à cette constitution, c'étoit la meilleure dont la méfiance républicaine et le choc des passions rendissent alors l'admission possible; et sa durée au milieu des orages intérieurs et des fureurs de la guerre, sous la conduite d'un directoire, dont la plupart des membres étoient élus contre le vœu général de la nation, prouve assez quelle auroit été sa solidité, si les premiers directeurs avoient été choisis parmi les guerriers les plus distingués et les magistrats les plus sages.

Tous les partis, excepté un petit nombre 1795, de contre-révolutionnaires et de jacobins passionnés, étoient également disposés à accepter cette constitution, qui leur offroit, après tant d'orages, quelqu'espérance de tranquillité. On avoit sagement établi dans cet acte, pour éviter les secousses trop violentes, de ne renouveler tous les ans le corps législatif que par tiers; c'étoit le seul moyen d'éviter dans la législation des changemens d'esprit trop prompts et trop entiers; et jamais ce danger ne pouvoit être plus réel qu'au moment où l'on commençoit à mettre en activité cette

On se souvenoit encore de la faute qu'avoient commise les députés constituans, en abandonnant leur constitution aux mains d'une assemblée nouvelle qui proscrivit leurs personnes et renversa leur ouvrage. Ainsi, on devoit s'attendre à voir les deux tiers de la convention nationale former le nouveau corps législatif.

nouvelle forme de gouvernement.

Si cette détermination eût été comprise et annoncée dans un des articles de la constitution, il est certain qu'elle auroit passé sans difficulté. Mais la convention en fit une loi à part, de sorte que les assemblées primaires 1795. crurent pouvoir accepter la charte constitu-An III. tionnelle, et rejeter cette loi des 5 et 13 fructidor.

Cette imprudence ralluma toutes les passions, et offrit aux jacobins, aux contre-révolutionnaires et aux étrangers tous les prétextes qu'ils pouvoient souhaiter pour renouveler les troubles et allumer la guerre civile.

Tous les hommes entendent la voix des passions; très-peu sont susceptibles d'écouter celle de la politique et de la raison. Il étoit naturel qu'on fût las d'une assemblée qui depuis trois ans avoit tant abusé de ses pouvoirs, tant dissipé de richesses, et tant fait verser de pleurs et de sang. On oublioit que depuis un an elle avoit expié quelques-unes de ses fautes et réparé une partie de ses torts; qu'elle avoit encore la pleine puissance, et devoit être ménagée; qu'elle offroit, les armes à la main, un traité de paix auquel la prudence ordonnoit de souscrire; que les troupes lui obéissoient; que les nouveaux propriétaires la soutenoient, et que plus elle s'étoit attiré de ressentimens, moins elle pouvoit exposer, elle et ses loix, à la vengeance de ses ennemis.

Une grande partie des assemblées primai-

res, excitées par les mécontens, les ambi- 1795. tieux, les royalistes, et perfidement échauflées Antil. par les jacobins qui vouloient se rendre nécessaires, se déclarèrent en permanence, rejetèrent les loix des 5 et 13 fructidor, et annoncèrent, par leur fermentation, l'approche d'une révolution nouvelle.

Les sections de Paris, plus aigries et plus ardentes, déguisèrent encore moins leur opposition et leurs projets, s'enflammant mutuellement et manifestant leur indignation contre la tyrannie de la convention, elles s'emparèrent de tous les pouvoirs militaires, convoquèrent les électeurs avant le terme fixé pour leur assemblée, méprisèrent les décrets qui leur interdisoient ces démarches illégales, et s'abusèrent sur leurs forces, au point de croire que rien ne pouvoit leur résister.

La convention effrayée fit venir des troupes dans Paris, et donna des armes aux anarchistes qui, profitant de l'occasion pour reprendre leur influence, lui offrirent leurs secours: cet armement d'hommes qu'on détestoit, exaspéra les sections; sans chef, sans canons, sans munitions le 13 vendémiaire, elles coururent aux armes, et se portèrent en soule contre le

1795. château avec autant de désordre que d'impé-An III. tuosité; les troupes réglées et l'artillerie repoussèrent aisément cette multitude mal organisée, mal conduite et mal armée.

Beaucoup de citoyens, quelques femmes même perdirent la vie dans cette journée: l'effroi remplaça bientôt la fureur; toutes les assemblées primaires qui avoient imité l'ardeur de celles de Paris, épouvantées par cet exemple, se séparèrent et se soumirent; et la convention n'ayant plus d'opposition à redouter, mit en activité la constitution comme elle l'avoit voulu.

Elle usa même de la victoire avec plus de modération qu'on ne le croyoit. Les commissions militaires, créées pour juger les auteurs de la sédition, condamnèrent peu de personnes, et furent bientôt dissoutes; mais le plus fâcheux effet de cette insurrection avortée, fut le changement de système des conventionnels.

Désespérant de regagner, par des loix douces, l'affection d'une grande partie de la nation, ils voulurent la contenir par la crainte; ils écartèrent des places, exclurent des élections un grand nombre de citoyens, sous prétexte de parenté avec des émigrés, ou

d'actes séditieux dans les derniers troubles. 1795.

Cette loi du 3 brumaire, contraire à la AnIII. constitution, l'étouffoit dans son berceau, détruisoit l'égalité, et sous prétexte de défendre la liberté, l'entouroit des chaînes du pouvoir arbitraire.

Enfin, le plus puissant obstacle au bien qu'on pouvoit opérer, fut le choix des hommes auxquels on consia le pouvoir exécutis.

La convention, effrayée des dangers qu'elle avoit couru, oubliant que si la violence fait les révolutions, la modération peut seule les terminer, ne consulta point le vœu public, n'écouta que ses craintes, et nomma pour directeurs des hommes ardens, dont le choix perpétua le mécontentement national et l'agitation qui devoit en être la suite.

L'histoire de leur administration, de la lutte qui s'établit entr'eux et le corps législatif, le récit de leurs triomplies passagers, de leurs divisions, de leurs proscriptions cruelles et de leur chute, sera le sujet d'un autre ouvrage; je ne me suis proposé dans celui-ci que de tracer le tableau politique de l'Europe jusqu'à la fin de l'an 3; et la clôture des séances de la convention nationale le termine. Je dois seulement pour l'achever revenir An III. sur mes pas, et rendre compte des changemens arrivés, à cette époque, dans le système des rois coalisés contre la république, ainsi que des dernières opérations de Frédéric-Guillaume II; car on peut dire que ce prince termina son règne cette année, quoiqu'il vécût encore plus de dix-huit mois.

La situation intérieure de la république française fut toujours peu connue et mal jugée en Europe. On l'avoit d'abord regardée comme facile à détruire : on la crut, peu de temps après, inébranlable; et lorsqu'elle étoit intérieurement déchirée par les plus honteuses factions, on n'étoit frappé au dehors que de la chute de ses tyrans, de l'éclat de ses victoires, et de l'éloquence de ses orateurs.

Aussi, malgré les protestations des princes de l'empire, dont les Français avoient conquis les possessions; malgré les intrigues de la Russie, les plaintes des émigrés, les reproches de la cour de Vienne, et les séductions du ministère britannique, on vit peu à peu la plupart des puissances qui formoient la coalition se refroidir, se séparer, et renoncer à une guerre ruineuse, qui étendoit le lit du torrent révolutionnaire au lieu de

l'arrêter, et dont le seul résultat étoit d'ac- 1795. croître la force continentale de la France et An III. la puissance maritime de l'Angleterre.

Au grand étonnement des politiques, le grand duc de Toscane reconnut le premier la république française, conclut la paix, envoya le comte de Carletty comme ministre à Paris, et par un traité formel, rompant ses engagemens avec les coalisés, promit d'observer à l'avenir la plus stricte neutralité.

Une tête couronnée suivit bientôt l'exemple de ce prince; le régent de Suède, au nom de son neveu, envoya le baron de Staël à Paris; et cet ambassadeur vint au sein de la convention assurer la nation française de l'amitié que la cour de Stockholm offroit à la république.

Si les comités de gouvernement avoient eu alors plus d'argent et plus de crédit, ce rapprochement auroit entraîné de plus importantes conséquences. Une négociation qui fut alors entamée avoit pour objet d'engager le régent à armer une escadre pour faire respecter sa neutralité par les Anglais; mais on refusa les subsides demandés, on ne paya pas même exactement ceux qui étoient anciennement dus, et par cette économie im1795. politique on perdit l'occasion de se donner An III. l'alliance d'une puissance maritime qui auroit favorisé la résurrection bien nécessaire de la marine française.

En calculant l'effet des passions, on auroit cru que l'Espagne devoit être la dernière puissance qui traitât avec la France; ce royaume étant gouverné par un Bourbon, il sembloit que les ressentimens personnels, mêlant l'intérêt de famille à celui de la royauté, devoient éloigner toute possibilité de négociation avec l'assemblée, qui avoit privé Louis XVI du trône et de la vie.

Mais ce qui doit frapper dans l'histoire de cette étonnante révolution, c'est que toujours, pendant sa durée, les événemens ont trompé les prédictions de l'expérience, les raisonnemens de la politique et tous les calculs de la tactique.

Les coalisés et les émigrés reprochent avec amertume à Charles IV de ne s'être pas enseveli sous les débris de la monarchie espagnole, plutôt que de traiter avec les républicains; mais la postérité plus froide et plus juste, le louera peut être de s'être conduit plutôt en monarque qu'en Bourbon, et d'avoir préféré son pays à sa famille. Depuis un an le cabinet de Madrid voyoit 1795. la fortune déclarée pour les républicains, AnIII. par-tout leurs armées étoient triomphantes; après une bataille sanglante, où le général espagnol, comte de la Union, et le général français Dugommier, avoient été tués, les troupes républicaines avoient pris Figuières. Le général Pérignon et le général Servan, profitant de ces avantages, menacoient l'Espagne d'une ruine totale. Trois provinces de la Biscaye étoient tombées dans les mains des Français; aucune forteresse ne pouvoit arrêter leurs efforts; et l'Espagne, par sa position, n'avoit de secours à espérer de personne.

Les puissances du Nord restoient neutres; l'impératrice de Russie, qui depuis blâma en termes peu mesurés la défection du roi catholique, n'appuyoit la coalition que par des promesses.

Le roi de Prusse, satisfait de ses nouvelles acquisitions en Pologne, et dégoûté de la guerre, oublioit dans les bras de ses maîtresses ses anciens projets, ses revers récens, le danger de l'empire, la querelle des rois, et les intérêts de la princesse d'Orange sa sœur.

An III. avoit voulu ranimer son ardeur, il étoit décidé à ne plus s'exposer (non aux dangers, car il ne les craignoit pas), mais aux fatigues et à l'ennui d'une troisième campagne. Désespérant de pouvoir replacer un Bourbon sur le trône français, il voyoit sans peine l'Autriche sa rivale affoiblie; et, quoique sa paix ne fût pas encore faite, il avoit quitté les armes, et envoyé au comité de salut public un conseiller nommé d'Harnier, dont les instructions pacifiques montroient avec évidence son intention de ne plus prendre part à la guerre.

Abandonnant le stathouder, renonçant à ses possessions sur la rive gauche du Rhin, il espéroit rendre son repos honorable, en assurant la tranquillité du nord de l'Allemagne, et en se réservant le rôle de médiateur.

On ne peut même disconvenir que ce parti qui divisoit l'empire, et lui en soumettoit la moitié, ne fût une grande idée politique; et, si ce système eût été, comme la neutralité de son successeur, l'effet d'une sagesse constante et ferme, il ne lui auroit attiré que des éloges; mais comme il avoit été le chef de la coalition, comme il s'étoit montré le plus ar-

dent de tous les princes pour entreprendre 1795. la guerre, et le plus éloigné d'entendre les mi- An III. nistres pacifiques qui vouloient l'empêcher, cette versatilité et cette défection lui attiroient de justes reproches de tous les alliés qu'il avoit secondés dans des temps de prospérité, et qu'il abandonnoit au moment où la fortune leur devenoit contraire.

Suédois, Russes, Polonais, Turcs, Brabançons, Autrichiens, Hollandais, Anglais et Français, tous l'avoient vu tour-à-tour les soutenir, les combattre, les animer et les abandonner; et cette conduite, qui lui enleva toute considération, le fit universellement regarder comme le monarque le plus foible, l'allié le moins utile, l'appui le plus trompeur, et l'ennemi le moins dangereux.

La cour de Vienne, occupée de ses seuls intérêts, secouroit foiblement le roi de Sardaigne, et ne songeoit à se servir des subsides de l'Angleterre que pour reconquérir les Pays-Bas, ou s'assurer autre part des indemnités qui en compensassent la perte.

On vovoit évidemment que le grand objet de la coalition touchoit peu ceux qui la dirigeoient. Les princes français n'avoient jamais pu obtenir de commandement qui les mît à

1795. portée de pénétrer en France, et de s'y faire An III. un parti. On ne permettoit pas même an chef de cette maison de se mettre à la tête des troupes qui combattoient pour lui. Le prince de Condé étoit gêné dans toutes ses opérations, et toujours subordonné aux plans et aux ordres des généraux autrichiens. Les émigrés, dont on avoit égaré le courage, et causé la proscription, prouvoient en vain, par des prodiges de valeur, qu'ils étoient nés français: on les sacrifioit sans utilité aux avant-gardes dans les attaques, aux arrièregardes dans les retraites; ils étoient honteusement livrés dans toutes les capitulations, et ceux qui ne portoient pas les armes, privés presque par-tout de protection et d'asile, se voyoient réduits à la misère par l'abandon des cours, qui prétendoient sontenir leur

L'Angleterre, plus fastucuse dans sa protection, n'étoit pas plus loyale dans sa politique; elle recevoit généreusement les prêtres déportés, payoit assez libéralement les officiers français qui étoient entrés à son service; mais après avoir pris la Corse, la Martinique et les vaisseaux de Toulon pour elle, et non pour les Bourbons ses alliés, elle avoit livré

cause.

les

les Vendéens à leurs propres forces, et jamais 1795. n'avoit voulu consentir à descendre sur les An III. côtes de France un prince français pour tenter de terminer la révolution, dont elle sembloit au contraire désirer la durée. Depuis, enfin, cédant aux instances des émigrés, elle en débarqua trois mille à Quiberon, et ne les soutenant par aucun corps de troupes, elle les livra, par cette imprudence qu'on seroit tenté de nommer autrement, aux coups de leurs ennemis et à la rigueur des loix républicaines, qui furent alors exécutées avec une cruauté dont l'histoire offre peu d'exemple.

Le ministère espagnol, convaincu de l'imminence de ses dangers, de la supériorité des forces républicaines, et de l'ambition peu loyale de ses alliés, avoit cru devoir conseiller au roi d'Espagne de sacrifier ses ressentimens personnels pour sauver son pays. Il fit sonder d'abord, par le ministre des Etats-Unis, les dispositions du comité de salut public, et le trouva beaucoup plus modéré dans ses prétentions qu'on ne l'espéroit.

L'ex-ambassadeur Bourgoing, le seul français qui eût composé un bou ouvrage sur l'Espagne, écrivit des lettres à MM. Oscaritz et d'Yryarte, qui firent connoître au cabinet r795. de Madrid les intentions pacifiques du gouver-An III. nement français; et bientôt on entama des négociations plus directes, dont la marche fut si rapide que l'Angleterre apprit la conclusion de la paix au moment où elle venoit à peine d'être informée qu'on la négocioit.

> Les députés qui se trouvoient alors chargés du gouvernement de la France, étoient trop éclairés sur la situation de la république pour ne pas sentir le besoin de la paix. Le citoyen Bartheleni, ambassadeur en Suisse, fut autorisé par eux à faire des démarches indirectes pour pressentir les dispositions des puissances coalisées.

> On ne pouvoit faire un meilleur choix; le citoyen Barthelemi, négociateur expérimenté, étoit, par son esprit conciliant et par la douceur de son caractère, l'homme le plus propre à calmer les passions les plus vives, et à rapprocher les intérêts les plus opposés. Estimé à Vienne, apprécié, comme il devoit l'être à Londres, aimé en Suisse, il jouissoit d'une considération universelle, et la méritoit autant par l'étendue de ses connoissances que par la droiture de ses intentions; aussi éprouva-t-il par la suite le sort que devoit lui attirer son caractère, car il

fut appelé au directoire par la probité, dé- 1795. porté par la tyrannie, et rappelé de son exil An III. par la gloire.

Dès que Barthelemi eut reçu les ordres du comité de salut public, il profita de l'arrivée d'un agent prussien, qui étoit venu en Suisse traiter d'un arrangement pour l'échange des prisonniers, et fit des ouvertures positives de rapprochement.

Le cabinet de Berlin, d'après les assurances qui lui furent données des intentions pacifiques de la France, donna au comte de Goltz des pleins pouvoirs pour traiter de la paix, et l'envoya en Suisse.

Le comité de salut public, inquiet et défiant, auroit voulu d'abord que cette négociation se passat sous ses yeux; il avoit, en conséquence, demandé que le ministre prussien se rendit à Paris avec le citoyen Barthelemi, qui devoit être chargé de cette pacification; mais Frédéric-Guillaume se refusa à cette marque de déférence trop éclatante, il envoya seulement le conseiller Harnier à Paris, et le chargea de donner au comité les assurances les plus positives de sa disposition à écarter toutes les difficultés qui pourroient arrêter les négociations.

Ite gouvernement français sut par cette An III. voie, que le roi de Prusse ne regarderoit pas l'abolition du stathoudérat et la révolution de Hollande comme un obstacle à la paix, et qu'il ne prétendoit pas conserver ses possessions sur la rive gauche du Rhin, quoiqu'il ne les cédât pas encore définitivement aux Français, qui les occupoient provisoirement.

La raison qui lui faisoit différer jusqu'à la paix générale cette cession définitive, étoit qu'il ne vouloit pas que l'Autriche, si le sort des armes la rendoit victorieuse, pût s'emparer de ce pays comme appartenant à la France.

Conformément au vœu du cabinet de Berlin, la ville de Bâle fut désignée pour le lieu des négociations.

Les conférences s'y étoient en conséquence ouvertes le 5 pluviôse an 3 : un incident fâcheux vint tout-à-coup les interrompre ; M. de Goltz tomba malade, et mourut le 17. Cette mort, en arrêtant la négociation, donnoit le temps à l'Angleterre et à l'Autriche d'intriguer pour empêcher la paix. Cependant le roi de Prusse, sourd à leurs prières et à leurs menaces, nomma pour succéder au comte de Goltz le baron de Hardenberg,

ET TABLEAU POL. DE L'EUROPE. 229

ministre dirigeant des margraviats d'Anspach 1795. et de Bareith.

An III.

Le conseiller Harnier fut en même-temps chargé de continuer la négociation de M. de Goltz, et d'après les mêmes instructions; mais ces instructions étoient bornées et vagues. M. de Hardenberg, obligé d'aller prendre de nouveaux ordres à Berlin avant que de se rendre à Bâle, se fit long-temps attendre. Déjà les espérances de paix commençoient à s'évanouir, lorsqu'enfin il arriva le 29 ventôse avec des instructions beaucoup plus étendues que son prédécesseur. Les conférences furent aussitôt reprises et suivies avec la plus grande activité; tous les obstacles furent bientêt levés, et on signa la paix le 16 germinal 1.

La demande d'une armistice préliminaire, l'évacuation de Mayence par les Prussiens, l'occupation des possessions prussiennes sur la rive gauche du Rhin, la neutralité du roi de Prusse comme état d'empire, et enfin l'établissement de la ligne de démarcation pour le nord de l'Allemagne, furent les principales difficultés qu'il y eut à vaincre dans

<sup>\*</sup> Voyez le Traité avec la Prusse, Pièces justifica-

1795. cette négociation. M. de Goltz. dont les dis-An III. positions pour la France étoient connues, s'étoit montré réservé, minutieux et difficile dans les conférences; et M. de Hardenberg, au contraire, dont on craignoit l'attachement au système anglais, apporta, d'après ses instructions, autant de facilité dans la négociation qu'il montroit de franchise en s'expliquant sans détour sur ses sentimens personnels.

Les principaux articles furent l'engagement de la part du roi de Prusse, de vivre en bonne amitié avec la république, tant comme roi de Prusse que comme membre de l'empire, de ne point fournir de secours ni de contingent, à quelques titres que ce soit, aux ennemis de la France, et de laisser aux Français l'occupation des possessions prussiennes, situées sur la rive gauche du Rhin, en ajournant tout arrangement définitif à l'égard de ces provinces jusqu'à la pacification générale entre la France et l'Empire.

La France, de son côté, s'engageoit à retirer ses troupes des possessions prussiennes situées sur la rive droite du Rhin, à accueillir les bons offices du roi de Prusse en faveur des princes de l'Empire, et à ne pas traiter comme pays ennemi les états dudit ET TABLEAU POL. DE L'EUROPE. 231

Empire, situés sur la rive droite du Rhin, 1795. en faveur desquels le roi s'intéressoit.

An III.

Ce traité remplissoit également les vues de la France et de la Prusse, en débarrassant les Français de toute crainte du côté du Nord, et en soumettant la partie septentrionale de l'Allemagne à l'influence prussienne.

A peine la paix fut-elle conclue, qu'on travailla activement à assurer cette neutralité, à laquelle la cour de Berlin attachoit tant de prix, et qui débarrassoit les Français de toute crainte pour la Hollande, en la mettant à l'abri des Anglais et des Stathoudériens, qui avoient alors une armée dans la Westphalie et dans le pays d'Hanovre.

Le principe et les conditions les plus importantes de cette neutralité étoient déjà arrêtés dans des articles secrets; mais les changemens . modifications et additions qu'on avoit à y faire de part et d'autre, obligèrent les parties contractantes à en former un acte nouveau.

Tels furent les motifs et l'origine de la convention, qui fut signée à Bâle le 28 floréal, par le citoyen Barthelenii et M. de Hardenberg. 1.

Voyez cette Convention, Pièces justificatives.

## RÈGNE DE F. GUILLAUME II,

Les clauses favorables de l'article et du An III. traité de paix conclu entre la France et la Prusse, devoient engager la plupart des états de l'empire germanique à se ranger sous la bannière prussienne pour traiter avec le gouvernement français; il y cut donc à Bàle des négociations entamées avec plusieurs d'entr'eux. Mais les événemens de la guerre, qui n'étoient point favorables à la république cette année, empêchèrent ces princes de conclure, dans la crainte d'être exposés au ressentiment de l'empereur.

> Le landgrave de Hesse-Cassel, qui avoit des troupes, de l'argent et des liaisons intimes avec la cour de Berlin, fut le seul qui osa suivre son exemple. Il importoit à la France de l'avoir pour ami; il envoya au plénipotentiaire à Bâle : Barthelemi négocia avec lui, et signa, le 11 fructidor 1, un traité de paix, par lequel ce prince retira ses troupes de la solde anglaise, céda à la France les pays qu'il possédoit sur la rive gauche du Rhin, et se dégagea de l'obligation où il étoit de fournir son contingent comme prince de l'empire.

<sup>1</sup> Voyez le Traité avec le Landgrave de Hesse, Pièces justificatives.

La paix du roi de Prusse avoit rompu les 1795. liens de la coalition. L'Espagne, autorisée An III. par cet exemple, ne pouvoit hésiter longtemps à terminer une guerre ruineuse pour elle, et qui n'étoit utile qu'aux Anglais, ses ennemis naturels. La cour de Madrid avoit, dès le mois germinal, envoyé à M. le chevalier d'Yriarte l'ordre de se rendre à Bâle auprès du citoyen Barthelemi. La Pologne venoit alors de terminer son existence. M. d'Yriarte, qui étoit à Varsovie ministre de sa majesté catholique, avoit été obligé de quitter cette résidence lorsque les Russes y entrèrent, et se trouvoit alors à Venise.

Il étoit lié d'une étroite amitié avec Barthelemi, et le cabinet de Madrid avoit cru que cette liaison pourroit accélérer le rapprochement désiré. Il arriva à Bâle le 15 floréal, et la négociation ne tarda pas à s'entamer. Un incident assez extraordinaire en compliqua cependant la marche; le courrier que la cour de Madrid avoit expédié à M. d'Yriarte, avoit été d'abord le chercher à Vienne, puis à Dresde, ensuite à Berlin, et enfin à Venise. M. d'Yriarte étoit parti sur-le-champ pour Bâle, et avoit différé, jusqu'à son arriyée en cette ville, le renvoi

234 RÉGNE DE F. GUILLAUME II,

1795. du courrier et la réponse qu'il devoit à sa

Ce flegme et ce silence n'étonneront que ceux qui ne connoissent pas le caractère espagnol. Comme les communications n'existoient pas alors par la France, il falloit que les dépêches fissent de grands détours par la Suisse et l'Italie, et passassent la mer. La marche et le retour de ce courrier, les courses en Allemagne prirent un temps prodigieux On fut inquiet à Madrid: on crut que M. d'Yriarte où le courrier avoient péri. Dans cette incertitude où se trouvoit la cour, elle prit le parti d'envoyer aux Pyrénées le marquis d'Yranda, avec des instructions pour traiter, dans le cas où M. d'Yriarte n'auroit pas été en négociations à Bâle.

Ces deux missions embarrassèrent le conité de salut public. Il se crut obligé d'envoyer aux Pyrénées un plénipotentiaire, et ce fut le général Servan; mais ce négociateur fit un voyage inutile.

On avoit accordé, dans l'intervalle, à M. d'Yriarte, la faculté de faire passer ses courriers par la France; il eut bientôt de sa cour le complément d'instructions et les pouvoirs nécessaires pour conclure, et la paix fut si-

gnée à Bâle le 4 thermidor (22 juillet) 1. 1795.

On fut étonné en Europe d'apprendre le An III. dénouement de cette négociation en Suisse, tandis que toute l'attention se portoit sur celle des Pyrénées qui avoit été annoncée avec quelqu'éclat.

Par ce traité, la France abandonna toute ses conquêtes, et l'Espagne lui céda la partie de Saint-Domingue qu'elle possédoit.

Cette modération de la république et l'intérêt commun de s'opposer à l'ambition anglaise, disposèrent la cour de Madrid à renouer ses anciennes liaisons avec la France, et à faire un traité d'alliance avec elle.

Le citoyen Barthelemi et M. d'Yriarte avoient reçu des pouvoirs à cet effet, et ils en discutoient les bases, lorsque M. d'Yriarte, déjà languissant, tomba dans un tel état de foiblesse, qu'il fut obligé d'abandonner la négociation et de retourner dans sa patrie. Il reçut, avant son départ, des lettres qui lui prouvoient, par les récompenses dont on le combloit, la joie que la conclusion de la paix avoit causée au roi et au premier ministre.

<sup>\*</sup> Voyez le Traité avec l'Espagne, Pièces justifica-

1795. An III La crainte de voir continuer la guerre et le désir de la terminer, étoient alors si vifs cars toute l'Espagne, qu'on fit par-tout des prières pour la cessation des malheurs qui accabloient le royaume; et le roi d'Espagne, qui se voyoit restituer les provinces qu'il avoit perdues au moment où il craignoit de voir arriver l'ennemi jusques dans sa capitale, accorda au duc d'Alcudia le titre de prince de la paix, comme Rome donnoit autrefois à ses généraux le nom des provinces qu'ils avoient conquises.

M. d'Yriarte, qui étoit nommé à l'ambassade de France, qu'il avoit toujours désirée, mourut en arrivant en Espagne, regretté par tous les hommes dont les passions ne s'opposoient point au rétablissement de la tranquillité générale.

Tel fut le dénouement de ces importantes négociations; si elles n'éteignirent point partout le feu de la guerre, elles en calmèrent la violence; et quoique l'ambition de l'Angleterre et le ressentiment de la cour de Vienne les aveuglassent encore au point de leur faire espérer de vaincre scules un peuple qui avoit résisté à toute l'Europe, il n'en fut pas moins prouvé à tout politique sage

dès ce moment, que la question étoit dé1795.
cidée, et que si les Français n'avoient pas An III.
jusques-là assez de sagesse pour se donner
un gouvernement tranquille et solide, ils
avoient au moins assez de ressources et d'énergie pour maintenir leur indépendance et

Le résultat même de tous les événemens qui s'étoient passés, prouvoit que, si la démocratie dans un grand état lui attire intérieurement tous les maux que cause la rivalité des ambitions sans frein, et la foiblesse d'un gouvernement sans base, sans concentration, et sans fixité, elle lui donnoit extérieurement une force et une impulsion que ne pouvoient balancer les moyens bornés et méthodiques des monarchies.

ne recevoir de loix de personne.

Jamais, en effet, une seule volonté ne peut avoir autant d'action qu'un faisceau de volontés réunies: l'une éprouve des résistances insurmontables pour trouver de l'argent et des hommes; l'autre ne connoît point d'obstacles et commande impérieusement tous les sacrifices.

Dans les monarchies on use sagement d'un pouvoir qui doit durer; et la responsabilité, pesant toujours sur les mêmes personnes,

1795. elles ménagent forcément leurs moyens par An III. intérêt et par prudence. Dans les républiques, où les élections sont fréquentes, chacun veut tirer un éclat brillant et une prompte utilité de son autorité passagère, et prodigue à la fois tous ses efforts et toutes ses ressources, sans vouloir rien laisser à son successeur. Ces chefs temporaires veulent que leur règne d'une année ait toute la gloire qu'un monarque répand sur les vingt années du sien; et ce désir fait naître les prodiges qui nous étonnent dans l'histoire des consuls remains.

> Aussi la politique plus passionnée que prudente des cabinets de Londres et de Vienne, en persistant dans le projet chimérique de subjuguer la république française, exposoit l'Europe a un grand danger. Ces deux cours, aveuglées par une animosité dont les causes étoient très-naturelles, ne voyoient pas que de fait la question de l'indépendance française étoit décidée par la victoire, et qu'en continuant la guerre, on mettoit seulement en question l'existence des monarchies.

> Dans cette lutte contre une nation nombreuse, énorgueillie par ses triomphes, qui comptoit d'autant plus de soldats qu'elle avoit

plus de citoyens ruinés et d'ouvriers sans 1795. ouvrages, et qui étoit d'autant plus ardente à An III. envahir les pays étrangers, qu'il lui restoit moins d'argent dans le sien; les monarques avoient tout à perdre et rien à gagner.

Vainqueurs, ils n'entroient que dans un pays ruiné, où tout homme étoit guerrier, tout bois une redoute, toute plaine un champ de bataille; vaincus, ils voyoient leurs richesses pillées, leurs magasins consommés, leurs peuples soulevés et leurs trônes brisés: par-tout la multitude pauvre et les subalternes ambitieux étoient disposés à désirer un changement qui déplacoit la puissance et la richesse, et en faisoit des prix pour les plus henreux et les plus hardis. Et si les démocrates français, au lieu de se laisser si souvent gouverner par des hommes ineptes, avoient pris pour directeurs leurs impétueux guerriers, l'opiniatreté des rois coalisés auroit rendu en peu de temps la révolution universelle.

Les fautes des révolutionnaires et la fortune sauvèrent l'Europe de ce bouleversement général, qui l'auroit accablé des malheurs dont la France avoit été si long-temps la proie, et donnèrent au peuple français, après plusieurs autres secousses, le temps de An III. revenir à des principes plus sociables, et de se créer un gouvernement plus concentré, plus heureux pour lui-même, et moins effrayant pour les autres; mais il n'en est pas moins vrai que les puissances coalisées, qui ne prévoyoient ni ne désiroient ce dénouement, avoienti mprudemment exposé l'ordre social au danger d'une destruction complète.

L'année qui vit dissoudre la coalition se termina par des événemens militaires, dont les succès balancés laissoient dans un état incertain les craintes et les espérances de chaque parti.

En Amérique, les Français ayant soulevé les habitans de Sainte-Lucie et de la Dominique, en avoient chassé les Anglais. Une semblable insurrection avoit été réprimée par ceux-ci à la Grenade.

L'armée d'Italie s'étoit tenue sur la défensive. Dans la Vendée, l'affaire de Quiberon avoit détruit les espérances des royalistes.

Luxembourg, après un long blocus, s'étoit rendu aux républicains qui v avment pris le maréchal Bender, fameux par la conquête facile et rapide du Brabant.

Jourdan, après avoir passé le Rhin près de de Dusseldors, et investi Mayence, s'étoit 1795, vu sorcé d'en lever le siège, et avoit été vi- An III, vement repoussé par les Autrichiens, qui n'avoient pas respecté la ligne de neutralité marquée par le roi de Prusse dans son traité.

Pichegru, qui s'étoit rendu maître de Manheim, avoit été battu près de cette ville, et contraint de l'abandonner aux Autrichiens, qui s'en emparèrent, se rendirent maîtres du Palatinat, menacèrent Landau, et furent promptement arrêtés dans leurs progrès par les Français; enfin on termina cette campagne par une suspension d'armes, qui fut bientôt suivie de nouvelles hostilités.

Frédéric-Guillaume, qui venoit d'achever le partage de la Pologne, et de conclure sa paix avec la France, disparut à cette époque de la scène politique de l'Europe.

Il médita bien depuis quelques autres projets de démembrement et de sécularisation en Allemagne, qui lui furent présentés par la France, qui croyoit alors de son intérêt d'affoiblir l'empereur et d'augmenter la puissance du parti protestant dans l'Empire aux dépens du parti catholique; mais ces projets trop compliqués auroient exigé une activité que ce monarque n'avoit jamais ene, et sa

1795. santé, qui dépérissoit sensiblement, augmen-An III. toit son indolence naturelle.

> Aspirant au rôle de médiateur, il fit quelques tentatives inutiles pour amener la paix; mais les passions du directoire français et des ecalisés s'y opposoient presque également.

> Les dépenses de la guerre, son désordre, ses prodigalités, ses maîtresses, avoient dérangé ses finances, et il négocia un emprunt à Francfort pour subvenir à l'épuisement d'un trésor qu'il avoit prodigué sans gloire. De jour en jour ses infirmités augmentèrent son indifférence pour les orages qui l'entouroient; les illuminés l'entretenoient, par de trompeuses promesses, dans l'espoir de recouvrer une santé que la volupté lui avoit enlevée sans retour; enfin l'hydropisie s'étant totalement déclarée, il mourut le 17 novembre 1797, regretté par sa famille et par quelques amis qui rendoient justice à sa douceur et à sa bienfaisance, mais ne laissant après lui aucun souvenir gloricux.

> Ses intrigues avoient exposé la Suède et la Turquie à une guerre ruincuse; sa protection avoit perdu la Pologne. Formant le premier la coalition, il l'avoit abandonnée le premier. Le stathouder pouvoit lui reprocher

la perte de son pouvoir, et le Brabant celle de sa liberté. Ses revers avoient affoibli la gloire répandue par son prédécesseur sur les armes prussiennes. Ses entreprises avortées et l'avidité de ses maîtresses avoient dissipé le trésor du grand Frédéric; et quoique le partage de la Pologne ent augmenté ses états de plusieurs riches provinces, Frédéric-Guillaume III, son fils, fut obligé de déployer la plus constante sagesse, et d'observer la plus stricte économie pour réparer les fautes de son père, et pour rendre à la Prusse-une considération et une prospérité solides.

En montant sur le trône, il fit arrêter madame de Lichtnau - Rietz et les personnes qui avoient abusé de la foiblesse du feu roi pour s'enrichir. La justice qu'il exerça contre eux, le choix des ministres qu'il appela près de lui, l'exemple qu'il donna d'une vie régulière, inspirèrent une juste confiance à ses sujets, en leur annonçant un règne plus heureux; et s'occupant plus à ramener le calme en Europe par son influence qu'à la troubler par son ambition, il persista avec fermeté, malgré les intrigues de l'Angleterre et les conseils de quelques hommes passionnés,

#### 244 REGNE DE F. GUILLAUME II,

dans un système de neutralité, qu'il suivoit par sagesse, et que son prédécesseur n'avoit adopté que par inconstance.

Si les deux dernières années du règne de Frédéric-Guillaume II ne furent marquées pour la Prusse par aucun événement important, il n'en fut pas de même du reste de l'Europe, qui devint le théâtre de batailles plus meurtrières, d'exploits plus éclatans et de conquêtes plus mémorables que toutes celles dont l'histoire moderne ait jamais consacré le souvenir dans ses fastes.

Le récit de ces nouvelles révolutions sort du cadre que je me suis proposé de remplir : il offre de riches matériaux pour un autre ouvrage; mais plus ce sujet est important et fécond, moins on doit l'effleurer.

L'historien qui entreprendra de le traiter, dira, « qu'il parut un de ces hommes que le » sort destine à la célébrité, et semble créer » rarement dans l'espace des siècles pour » exécuter ses décrets et changer la face » des empires.

- » Il racontera les batailles de Millesimo,
  » de Cherasque, la prise de Ceva, l'invasion
- » subite du Piémont, qui força le roi de
- » Sardaigne à recevoir la paix; il peindra la

» témérité des Français, vainqueurs à Ras-» tadt, à Altenkirchen, à Rhinchen, s'avan-» çant au centre de l'empire, sous la conduite » de Jourdan, et forcés de repasser le Rhin; » l'habileté de Moreau, qui acquit autant de » gloire par sa retraite savante que d'autres » par des victoires.

» La bataille de Fombio, celle de Lodi,
» de Rivoli, la conquête de la Lombardie,
» la prise de Mantoue, l'armée autrichienne
» de Provera rendant les armes, Rome implorant la générosité du vainqueur de l'Ita» lie, énrichiront ce tableau brillant.

» La lutte de deux guerriers célèbres, les
» combats de l'archiduc Charles contre Bo» naparte, les victoires de Tagliamento, de
» la Wis, de Brixen, de Clagenfurt, la prise
» de Gradiska, de Trieste, attesteront le
» courage des Français, et consacreront la
» gloire de leur jeune et fortuné général.

» L'alliance de l'Espagne avec la France, » les efforts secrets de l'Angleterre pour » prolonger la guerre, ses démarches pu-» bliques pour demander la paix, la con-» duite hautaine et inconstitutionnelle du » gouvernement français, la marche foible et

#### 246 RÈGNE DE F. GUILLAUME II,

» imprudente du corps législatif, l'ardeur et » l'indiscrétion des royalistes, la révolution » du 18 fructidor, les proscriptions qui la » suivirent, ouvriront un vaste champ aux

» réflexions de la philosophie et de la poli-

» tique sur le délire des passions humaines,

» Pour reposer la vue de ces tristes objets,

» le lecteur accompagnera le conquérant de » l'Italie, marchant aux portes de Vienne,

» soumettant Venise, et forcant l'empereur

» à conclure la paix : alors il espérera que

» l'Univers, fatigné de si longs orages, va

» goûter enfin quelque repos.

» Mais cet espoir s'évanouira prompte-» ment; et tandis qu'il suivra Bonaparte dans sa conquête presque fabuleuse d'Egypte, tandis que la défaite des Mameloucks, la » prise d'Alexandrie, de Damiette, du Cai-» re, de Suez, les batailles des Pyramides, » l'invasion de la Syrie, le siége meurtrier de » Saint-Jean-d'Acre, les batailles de la Pa-» lestine, et la victoire d'Aboukir, lui feront » douter si ces prodiges appartiennent au » roman on à l'histoire : son œil attristé » verra en même-femps le directoire enivré » par l'orgueil, aveuglé par la crainte, épui-

ET TABLEAU POL. DE L'EUROPE. » ser toutes les ressources de la France par son ignorance, aigrir tous les esprits par son injustice, perdre le fruit de la paix de Campo-Formio par son ambition, rompre le congrès de Rastadt par sa mauvaise foi, ruiner la Suisse ensanglantée par la cupidité de ses agens, donner naissance à une nouvelle coalition par la conquête impolitique de Naples, de Turin et de Rome, révolter les neutres par sa fiscalité, affoiblir les armées françaises et perdre l'Italie par son imprévoyance, succomber enfin par sa foiblesse, et ressusciter en tombant » le monstre de l'anarchie qui alloit de nou-» veau dévorer la république, si le même » homme qui venoit de porter ses armes triomphantes en Afrique et en Asie, n'étoit venu avec la rapidité de l'éclair, bray vant les Anglais et les flots, renverser » cette nouvelle tyrannie, et par une heu-» reuse révolution, rendre aux Français la

Mais tous ces faits sont trop récens; ils demandent, pour être écrits, des circonstances plus tranquilles, un temps plus éloigné et un burin plus fort.

» victoire et l'espérance ».

248 REGNE DE F. GUILLAUME II, etc.

A cette proximité la critique la plus légère est imprudence; la louange la plus juste ressemble à la flatterie. Et, d'ailleurs, l'avenir couvre encore de ses voiles les plans et le sort du magistrat guerrier qui nous gouverne. Quelle que soit sa destinée, Bonaparte attend un Plutarque.

FIN.

# PIÈCES JUSTIFICATIVES.

#### EXTRAIT

Du Discours de M. PITT à la Chambre des Communes, le 9 Février 1790.

 $T_{HE}$  present convulsion of France must sooner or later terminate in general harmony and regular order; and notwithstandig that the fortunate arrangements of such a situation might make her more formidable, it might also render her less obnoxious as a neighbour. He hopes that he might. rather wish, as an englishman, for that, respicting the accomplish-

La révolution, qui bouleverse en ce moment la France, doit nécessairement, tôt ou tard, faire place à un système complet et régulier d'ordre et d'harmonie : il est vrai que les heureuses combinaisons qui doivent en résulter penvent la rendre plus formidable; maiselles peuvent aussi, d'un autre côté, rendre les Français des voisins moins dangereux. J'ose espérer que l'intérêt particulier de ma

ment of which he felts himself interested as a man for the restoration of the tranquillity of France, though it appeared to him as distant. Whensoever the situation of France should become restored, it would prove freedom rightly understood; freedom resulting from good order and good government; and thus circumstanced, France would stand forward as one of the most buillant powers in Europe, she would enjoy that just kind of liberty which he venered; and the invaluable existence of which it was his duty, as an englishman peculiar ly to cherish; nor would he under this predicament regard with envious eyes an approximation in neighbouring

patrie ne m'imposera pas le devoir de reponsser de mon cœur un væn dont l'intérêt de l'humanité me fait désirer l'accomplissement, et ce væn est pour le rétablissement de la tranquillité en France, quoique je craigne bien qu'il ne lui soit pas réservé d'en jouir de si-tôt. De quelque part que provienne en France le retour à l'ordre, il en résultera pour elle une liberté bien entendue, qui sera le fruit du bon ordre et d'un bon gouvernement revivifié par lenr heureuse influence. On verroit bientôt la France prendre son rang parmi les puissances les plus imposantes de l'Europe; elle jouiroit de cette liberté, compagne de la justice, objet de ma vénération, et qu'il est de mon devoir, comme Anstates, of those sentiments which were the characteristic features of every British subject?

glais, de chérir. Avec le sentiment d'un pareil de-voir à remplir, pourrois-je voir d'un œil jaloux les peuples voisins ouvrir aussi leurs cœurs à cette noble et généreuse passion qui forme le trait caractéristique de tous les enfans de la Grande-Bretagne?

# LETTRE DUROI DE PRÚSSE AU COMTE DE GOLTZ.

J'A 1 reçu votre dépêche en date du 3 mai, avec un supplément qui me fait part d'une nouvelle bien importante, que la diète de Pologne a proclamé l'électeur de Saxe successeur éventuel au trône de Pologne, en assurant ladite succession a ses descendans mâles, et à défaut de ceux-ci, à la princesse sa fille et à son époux futur, que l'électeur, de concert avec les états de Pologne, lui aura choisi. Ensuite, d'un penchant très-amical, qui m'a toujours dirigé pour coopérer à la prospérité de la république, ainsi qu'à consolider sa nouvelle constitution, penchant dont je n'ai cessé de donner des preuves qui pouvoient dépendre de moi; j'admire et j'applaudis à cette démarche importante que la nation a faite, et que j'envisage comme essentielle a consolider son bonheur. La nouvelle que je viens d'en recevoir m'est d'autant plus agréable, que je suis attaché par des liens d'amitié à ce prince vertueux, destiné à rendre. la Pologne heureuse, et que sa maison jouit avec la mienne des liaisons d'un bon voisinage et de la plus intime union. Je suis persuadé que ce choix

de la république affermira à jamais cette harmonie et cette étroite intelligence entre elle et moi; je vous recommande de déclarer de la manière la plus solennelle, mes félicitations sincères au roi, aux maréchaux de la diète, et à tous ceux qui ont contribué à une œuvre aussi importante, etc.

# DÉCLARATION

Des Ministres de Russie et de Prusse, à la Confédération de Pologne.

Les desseins que sa majesté l'impératrice de toutes les Russies avoit manifestés dans la déclaration présentée par son ministre à Varsovie le 7 mai de l'année passée, à l'occasion de l'entrée de ses troupes en Pologne, étoient sans doute de nature à mériter la soumission, le respect et même la reconnoissance de toute la nation polonaise. Cependant l'Europe a vu de quelle manière ils ont été envisagés et appréciés. Pour frayer la route à la conféderation de Targowitz, par laquelle celle-ci pouvoit atteindre à la jouissance de ses droits et de son pouvoir légitimes, il a fallu avoir recours aux armes; et les auteurs de la révolution du 3 mai 1791, ainsi que leurs adhérens; ne quittèrent le champ de bataille, auquel ils avoient provoqué les troupes russes, que lorsqu'ils furent vaincus par leurs efforts.

Meis, quoiqu'une résistance ouverte eût cessé, elle fit place aux machinations secrètes, dont les ressorts sont d'autant plus dangereux, que souvent ils se dérobent à la surveillance de l'œil le plus attentif,

et qu'ils savent même éluder la surveillance des loix.

L'esprit de faction et de trouble a pris une si grande extension, que ceux qui se donnent la peine de l'inspirer et de le rendre général, ayant manqué le but de leurs intrigues auprès des cours étrangères, où ils tâchoient de rendre suspects les desseins de la Russie, ont tourné tous leurs efforts pour fasciner les yeux du peuple, toujours aisé à se laisser séduire. Ils ont réussi au point que ce même peuple est devenu complice de cette haine et de cette inimitié qu'ils ont vouées à l'empire de Russie, après avoir été frustrés dans leurs espérances criminelles. Sans faire mention ici de plusieurs faits généralement connus, et qui prouvent les inclinations méchantes du plus grand nombre des Polonais, il suffira de dire qu'ils ont su abuser des principes d'humanité et de modération, qui dirigeoient les généraux et officiers de l'armée de sa majesté l'impératrice dans leurs opérations et leur conduite, d'après les ordres exprès donnés à cet égard; de sorte qu'ils se sont insurgés contr'eux de toutes les manières, soit en les maltraitant, soit en les tournant en ridicule, et que les plus hardis d'entr'eux ont osé même parler des vêpres siciliennes, les menaçant d'un sort pareil.

Telle est la conduite que ces ennemis du bon ordre et de la tranquillité que sa majesté l'impératrice a voulu rétablir et consolider dans leur patrie, ont opposé aux vues bieufaisantes de cette souveraine. On peut juger par-là de la sincérité des accessions du plus grand nombre des Polonais à la confédération de Targowitz, ainsi que de la permanence et de la stabilité de la paix, soit dans l'intérieur de la république, soit au dehors.

Mais la sérénissime impératrice, accoutumée depuis trente ans à lutter contre les troubles continuels de ce pays, et confiante dans les moyens dont la providence lui fait part, de maintenir dans leurs limites les dissentions y existantes, auroit continué de persister dans ses soins désintéressés, et auroit enseveli dans l'oubli tous les motifs des griefs dont elle a à se plaindre, ainsi que toutes les justes prétentions auxquelles ces griefs l'antorisent, si les abus d'un genre plus important et plus dangereux ne se présentoient avec évidence.

La fureur sans exemple d'une nation jadis si florissante, aujourd'hui humiliée, divisée et penchée au bord d'un précipice tont prêt à l'engloutir; cette fureur, au lieu de servir à ses perturbateurs de motifs à reculer, leur paroît au contraire un exemple digne d'être suivi. — Ils travaillent sans relâche à introduire au sein de la république cette doctrine infernale, qu'une secte impie, sacrilége et inique a enfantée pour le malheur et l'anéantissement de toutes les sociétés ecclésiastiques, civiles et politiques. Déjà

des clubs affiliés avec celui des jacobins de Paris, sont établis dans la capitale et dans plusieurs provinces de la Pologue. Ils vomissent leur poison secret, en infectent les esprits et fomentent leur fermentation.

L'établissement de ce foyer qui alimente un feu aussi dangereux pour toutes les puissances voisines de la Pologne, a dû naturellement exciter leur surveillance et leur attention.

Elles se sont déjà occupées de la recherche commune de mesures les plus efficaces pour étouffer le mal dans sa source, et pour détourner cette épidémie de leurs propres frontières.

Leurs majestés l'impératrice de Russie et le roi de Prusse, avec l'assentiment de sa majesté l'empereur des Romains, n'ont pu trouver de moyen plus efficace pour leur sûreté respective, que celui de resserrer la république de Pologne dans des limites plus étroites, en lui fixant une existence et des proportions relatives au degré convenable à une puissance du moyen ordre, et qui puissent lui procurer et assurer, sans préjudicier à son antique liberté, un gouvernement sage et régulier, et en même temps assez vigoureux et assez actif pour obvier et appaiser tous les désordres et troubles qui ont si souvent interrompu sa propre tranquillié, ainsi que celle de ses voisins.

Étant donc parfaitement unis par un accord com-

mun de vues et de principes, leurs majestés l'impératrice de toutes les Russies et le roi de Prusse, sont intimement persuadées qu'elles ne peuvent mieux prévenir un anéantissement total de la république, dont elle est menacée par des dissentions qui y règnent, et sur-tout par ces maximes dangereuses qui ont égaré ses habitans, qu'en adjoignant à leurs domaines respectifs celles de ses provinces qui les avoisinent, et les prenant incessamment en possession actuelle, afin de les garantir à temps des effets horribles de ces maximes que l'on ne cesse d'y faire propager. Leursdites majestés déclarent à toute la nation polonaise en général, leur constante et immuable détermination à cet égard ; elles l'invitent de s'assembler au plutôt en diète, à l'effet de s'arranger à l'amiable sur cet objet, ainsi que de coopérer à l'effet des desseins salutaires qu'elles ont de lui assurer pour l'avenir un état de paix permanent, et un gouvernement stable et solide.

A Grodno, le 9 avril 1793.

# RÉPONSE

Du Roi de Prusse au Roi de Pologne, datée de Berlin, le 8 juin 1792.

# Monsieur mon frère,

Le grand maréchal de Lithuanie, le comte Potocki, m'a remis la lettre que sa majesté m'a écrite, en date du 3r mai. J'y vois avec regret les embarras dans lesquels la république de Pologne se trouve aujourd'hui engagée; mais j'avouerai aussi avec franchise, qu'après tout ce qui s'est passé depuis une année, ils étoient à prévoir. Sa majesté se rappellera que, dans plus d'une occasion, le marquis de Lucchesini a été chargé de lui manisester, tant à elle-mêmo qu'aux membres prépondérans du gouvernement, mes justes appréhensions à ce sujet. Dès le moment où le rétablissement de la tranquillité générale en Europe m'a permis de m'expliquer, et que l'impératrice de Russie a laissé entrevoir une opposition décidée contre l'ordre des choses établi par la révolution du 3 mai 1791, ma façon de penser et le langage de mes ministres n'ont jamais varié: et en regardant d'un œil tranquille la nouvelle constitutionque la république s'est donnée à mon insçu, et sans ma concurrence, je n'ai jamais songé à la soutenir ou à la protéger. J'ai prédit, au contraire, que les mesures menaçantes et les préparatifs de guerre auxquels la diète n'a cessé de viser coup sur coup, provoqueroient infailliblement le ressentment de l'inpératrice de Russie, et attireroient à la Pologne les maux qu'on prétendoit éviter. L'événement a justifié ces apparences; et on ne sauroit se dissimuler dans le moment présent que, sans la nouvelle forme de gouvernement de la république, et sans les efforts qu'elle a annoncés pour les soutenir, la cour de Russie ne se seroit point décidée pour les démarches vigoureuses qu'elle vient d'embrasser. Quels que soient l'amitié que j'ai vouée à sa majesté, et la part que je prends à tout ce qui la concerne, elle sentira ellemême que l'état des choses ayant entièrement changé depuis l'alliance que j'ai contractée avec la république et les conjonctures présentes, amenées par la constitution du 3 mai 1791, postérieure à mon traité, n étant point applicables aux engagemens qui s'y trouvent stipulés, il ne tient pas à moi de déférer à l'attente de sa majesté, si les intentions du parti patriotique sont toujours les mêmes, et s'il persiste à vouloir soutenir son ouvrage; mais si, en revenant sur ses pas, il considéroit les difficultés qui s'élèvent de ous côtés, je serois tout prêt à me concerter avec sa majesté l'impératrice de Russie, et de m'entendre

#### JUSTIFICATIVES. 261

en même-temps avec la cour de Vienne pour tâcher de concilier les dissérens intérêts et convenir des mesures capables de rendre à la Pologne sa tranquil-lité. Je me flatte que sa majesté retrouvera dans ces dispositions et dans ces assurances les sentimens de l'amitié sincère et de la considération avec lesquelles je suis, etc.

Signé, FRÉDÉRIC-GUILLAUME.

# DÉCLARATION

Du Roi de Prusse sur les Affaires de la Pologne.

Lest connu de toute l'Europe que la révolution arrivée en Pologne le 3 mai 1791, à l'inscu et sans la participation des puissances amies et voisines de la république, n'a pas tardé d'exciter le mécontentement et l'opposition d'une grande partie de la nation. Les adhérens de l'ancienne forme de gouvernement ont réclamé l'assistance de l'auguste souveraine, qui en est la garante; et sa majesté l'impératrice de Russie, déférant à ces instances, ne s'est pas refusée à les appuyer par un corps de troupes respectable, qui a été réparti dans les provinces où leur présence paroissoit essentiellement nécessaire. C'est sous leurs auspices que les membres prépondérans de la noblesse ont formé une confédération générale, dont les travaux actuels sont consacrés à redresser l'abus des innovations et à remettre en vigueur la constitution fondamentale de leur patrie. Ces grands événemens ne purent qu'attirer l'attention de la Prusse, intéressée de tout temps au sort de la Pologne par les loix du voisinage et les relations qui subsistoient entre les deux empires; mais, dans l'espérance que les troubles survenus s'achemineroient promptement à une heureuse fin, le roi n'a pas cru devoir y intervenir, dans un moment sur-tout où d'autres soias importans l'occupoient ailleurs.

Il s'en faut cependant de beaucoup que son attente ait été remplie. Le parti soi-disant patriotique, au lieu de se rendre aux intentions salutaires de la cour de Russie, n'a pas craint d'opposer aux tronpes impériales une résistance opiniâtre; et, quoique son impuissance l'ait bientôt réduit à se désister du-projet chimérique d'une guerre ouverte, il n'en continue pas moins ses machinations secrètes, qui tendent visiblement à la subversion totale du bon ordre et de la tranquillité. Les états limitrophes du roi ne s'en sont déjà que trop aperçus par des excès et des violations de territoire réitérées; mais ce qui-mérite Lien plus encore son attention sérieuse et celle de tontes les puissances voisines, c'est que l'esprit du démocratisme français, et les maximes de cette secte atroce, qui cherche à faire des prosélytes de tout côté, commencent à jeter de profondes racines en Pologne, au point que les manœuvres des émissaires jacobins y sont puissamment appuyées, et qu'il s'est déjà formé plusieurs clubs révolutionnaires qui font une profession ouverte de leurs sentimens.

C'est, en particulier, la Grande-Pologne qui est insectée de ce poison dangereux, et qui recèle le plus grand nombre des zélateurs du faux patriotisme. Leurs connexions avec les clubs français ne peuvent qu'inspirer au roi de justes sujets d'inquiétude pour la sûreté de ses propres états, et lui prescrivent la nécessité absolue d'y pourvoir par des mesures convenables. Obligée de poursuivre la guerre, conjointement avec les puissances coalisées, et à la veille d'ouvrir une seconde campagne, sa majesté a donc cru devoir se concerter préalablement avec les cours de Vienne et de Petersbourg sur le parti qui lui restoit à prendre; et leurs majestés impériales n'ont pu se refuser à l'aveu, que la saine politique ne lui permettoit point de laisser les mains libres aux factieux de la Pologne, et de courir les risques de se mettre à dos un ennemi dont les entreprises fougueuses pourroient devenir une nouvelle source d'embarras.

C'est pour le prévenir que le roi a résolu de faire entrer sur le territoire de la république, et nommément dans plusieurs districts de la Grande-Pologue, un corps de troupes suffisant, dont le commandement en chef sera confié à son général d'infanterie, le sieur de Mollendorff. Cette mesure de précaution a pour but de couvrir les provinces limitrophes de sa majesté, de réprimer les malveillans qui fomentent les troubles et l'insurrection, de rétablir et de

maintenir l'ordre et le repos public, et d'assurer aux habitans bien intentionnés une protection efficace. Il ne tiendra qu'à eux de la mériter par une conduite paisible et sage, en accueillant et en traitant amicalement les troupes prussiennes, et en leur fournissant les secours et les subsistances dont elles aurout besoin. Le général-commandant ne manquera pas, de son côté, de faire observer une bonne et exacte discipline, de soulager et d'assister les habitans en tout ce qui dépendra de lui, de remédier à toutes leurs plaintes, et de payer fidèlement les livraisons qu'ils seront dans le cas de faire à sa réquisition. Le roi aime à se flatter qu'avec des dispositions aussi pacifiques il pourra compter sur la bonne volonté d'une nation dont le bien-être ne sauroit lui être indifférent, et à laquelle il désire de donner des preuves réelles de son affection et de sa bienveillance.

En conséquence, nous avons résolu, de concert avec sa majesté l'impératrice de toutes les Russies, de prendre possession des districts ci-dessus nommés, ainsi que des villes de Thorn et de Dantzick, et de les incorporer à nos états. En faisant parvenir à la connoissance du public la résolution ferme et inébranlable que nous avons prise à cet égard, nous nous attendons, avec assurance, que la nation polonaise ne tardera pas à s'assembler en diète générale, et qu'elle y fera toutes les dispositions nécessaires et

convenables pour terminer cette affaire à l'amiable, et afin qu'on puisse atteindre le but salutaire qu'on s'est proposé de procurer à la république de Pologne; savoir: une paix solide et durable, et garantir ses habitans des suites horribles de l'anarchie; en mêmetemps nous exhortons très-sérieusement, et avec affection, les états et les habitans des districts dont nous allo is prendre possession, de n'opposer aucune résistance aux commandans des troupes que nous avons chargés de cette prise de possession, en les invitant à se soumettre de bon gré à notre domination, à nous envisager dès à présent comme leur roi et souverain légitime, à se comporter envers nous comme des sujets fidèles et obéissans, et à rompre dorénavant toute liaison et connexité avec la couronne de Pologne. En revanche, nous sommes ré-olus et promettons, par la présente, de la manière la plus solennelle, de protéger et de maintenir les états et habitans ci-dessus nommés, chacun et tous dans leurs possessions, priviléges et droits respecifs, tant séculiers qu'ecclésiastiques, sur-tout ceux de la religion catholique romaine, qui jouiront imperturbablement d'une pleine liberté pour l'exercice de leur culte, et de gouverner généralement les susdits pays, de manière que la partie sensée et bien pensante des habitans n'aura point à regretter d'avoir passé sous une nouvelle domination. Pour nous assurer d'autant plus de la fidélité et de l'attachement de nos nouveaux sujets envers nous, nous avons jugé devoir exiger qu'ils prêtent entre nos mains le serment de la foi et hommage accoutumé: mais comme notre éloignement pour le temps présent nous empêche de le secourir en personne, nous avons chargé et muni de nos pleins pouvoirs à cet effet, et pour nous représenter en cette occasion, notre général d'infanterie, Joachim-Henri de Mollendorff, chevalier de nos ordres, vice-président du conseil supérieur de guerre, et gouverneur de notre résidence et ville de Berlin, ainsi que notre ministre privé d'état et de justice, Adolph-Albert-Henri Léopold, baron de Denckelmann, président en chef des tribunaux supérieurs de justice en Silésie.

En conséquence, nous ordonnons très-gracicusement aux dits états et habitans de comparoître deux jours avant le terme fixé par nos commissaires plénipotentiaires pour la prestation de foi, au lieu désigné par les dits commissaires, de faire coucher leurs noms sur les registres publics, ainsi que les pleins pouvoirs dont ils seront munis, et de prêter ensuite le serment de fidélité et de soumission par lequel ils s'engagent à nous reconnoître, nous, nos héritiers et nos successeurs, comme leur roi et souverain légitime. De plus, notre volonté notamment à cet égard, est que les évêques, abbés, prélats, palatins, châtelains, starostes, cameriers et juges provinciaux comparoissent tous, et chacun en personne, ou

par des députés suffisamment autorisés pour cetté fin. Quant aux autres ordres de citoyens, ce sera par des députés choisis dans leur sein, et munis de pouvoirs dûment légalisés, qu'ils comparoîtront à l'endroit ci-dessus indiqué, et nommément quatre députés pour le moins par chaque district pour l'ordre-equestre, quatre pour le clergé et les curés, six maires de village, et deux bourguemestres avec un syndic pour chaque ville. On fournira, en outre, à ces députés une notice exacte et authantique, contenant les noms de tous les individus présens et absens de l'ordre-équestre, domicilles dans laurs districts respeciifs, ainsi que les noms des magistrats, enrés et prédicateurs de chaque lieu, qui tous auront juré dans leur ame le serment de fidélité que leurs députés doivent prêter pour eux et en leur nom. La régularité avec laquelle on aura procédé à cet égard, dout être constatée par un acte signé et expédié en due et bonne forme par le magistrat ou juge de chaque lieu, pour être remis ensuite, par lesdits députés, entre les mains de nos commissaires plénipo entiaires.

Nous ne doutons pas que ceux à qui les présentes lettres - patentes sont adressées, ne se conforment pouctuellement et avec obéissance à tout ce qui y est contenu. Si cependant, contre toute attente, un ou plusieurs ordres, ou citoyens desdits districts et villes, osoient refuser de nous prêter le serment de

fidélité requis, et de se soumettre à notre domination, ou s'ils tentoient même d'opposer quelque résistance à nos commandans et à nos troupes, alors celui ou ceux qui se rendroient coupables de cette contravention, auroient infailliblement à s'attendre aux peines et punitions usitées en pareil cas, sans distinction de personnes.

En foi de quoi, etc.

A Berlin, le 25 mars 1793;

#### RÉPONSE

Du Roi de Pologne aux Notes des Cours de Berlin et de Petersbourg.

JE déclare en présence des états assemblés, que lorsque j'accédai à la confédération de Targowitz, formée sous la protection de sa majesté impériale de toutes les Russies, je le fis, sur l'assurance que les possessions de la république demeureroient intactes: ce fut l'unique vue qui dirigea mes démarches; et il est de mon devoir d'en avertir les états assemblés en diète, qui, comme je l'espère, conservent les mêmes sentimens que moi sur l'intégrité des terres de la république. Je vois que nous sommes dans le cas de donner des réponses trèsprécises, et dans les termes les plus mesurés, sur les notes en question. Mais toutes nos demandes se reportent à ce seul point, que l'on nous rende nos terres; et j'espère que la sagesse et l'équité de sa majesté impériale de Russie et de sa majesté prussienne, verront que notre nation n'a donné en aucune manière occasion au partage que les deux couronnes jugent nécessaire.

Signé, STANISLAS-AUGUSTE, Roi.

#### LETTRE

## DU DUC DE BRUNSWICK

#### AU ROI DE PRUSSE.

SIRE,

Les motifs qui me sont désirer mon rappel de l'armée, sont fondés sur l'expérience malheurense, que le défaut d'intelligence, l'égoisme, l'esprit de cabale et la défiance ont déconcerté toutes les mesures qui avoient été adoptées pendant ces deux dernières campagnes, et continuent de déconcerter toutes celles qui ont été prises par les armées combinées. Accablé de l'infortune d'être exposé, par l'erreur des autres, à la situation malheureuse où je me trouve, je ne sens qu'avec trop d'amertume que le nionde n'apprécie les généraux que par leurs succès, sans se donner la peine d'entrer dans aucun examer. La levée du siége de Landau fera époque dans l'histoire de cette malheureuse guerre, et j'ai le malheur d'y être impliqué. Les reproches tomberont sur moi, et l'innocent sera confondu avec le coupable. Malgré tant d'espèces de revers, je n'aurois pas exposé aux pieds de votre majesté mon désir de renoncer à une carrière qui a été la principale étude de ma vie; mais quand on a perdu tous les fruits de ses peines, de ses travaux, de ses efforts; quand il ne reste plus d'espérance pour remplir le but de la campagne, ni qu'une troisième puisse offrir une issue plus heureuse; quel parti reste-t-il à prendre à l'homme le plus attaché à votre majesté, le plus zélé pour vos intérêts, pour votre cause, que celui de ne plus s'exposer à des désastres ultérieurs? Les mêmes raisons qui jusqu'ici ont divisé les puissances les divisent encore : les mouvemens des armées en souffriront comme ils en ont souffert; ils éprouveront du retard, de l'embarras; il faudra du temps pour rétablir l'armée prussienne; la politique l'exige nécessairement. Ces retards seront peut-être la source d'une suite d'infortunes pour la campagne prochaine, dont les conséquences ne peuvent se calculer. Je n'obiecte rien contre la guerre; ce n'est pas la guerre que je veux éviter; mais je crains le déshonneur attaché à ma place, par les fautes que les autres généraux rejetteront sur moi, et parce que je ne pourrai agir ni d'après mes principes, ni d'après mes vues. Votre majesté vondra bien se rappeler ce que j'ai eu l'honneur de vous représenter le jour que vous avez quitté Escheveilers : je vous ai exposé tous mes embarras, mes troubles et mes infortunes; j'ai fait tous mes efforts pour prévenir tous les inconvéniens; l'événement, par malhour, en a prouvé l'insuffisance. C'est donc la seule persuasion intime où je suis

suis de ne ponvoir faire le bien, qui me fait prendre la résolution de supplier votre majesté de me nommer un successenr le plus promptement possible. Cependant ce parti, tout affligeant qu'il est pour moi, ne vient pas de ces tristes réflexions que ma situation m'a suggérées. La prudence veut que je me retire, et l'honneur me l'ordonne. Quand une grande nation telle que celle de France se conduit par la terreur des peines et par l'enthousiasme, les puissances combinées ne doivent avoir dans leurs mesures qu'un même sentiment et un même principe; mais si, au lieu de cette unanimité, chaque armée agit séparément et sans s'être concertée avec les autres, sans avoir des plans fixes, sans accord et sans principes, les conséquences qu'on doit en attendre sont telles que nous les avons vues à Dunkerque, à la levée du siége de Maubenge, à la prise de Lyon, à la destruction de Toulon, et quand nous avons levé le siége de Landau. Puisse le ciel préserver votre majesté de grandes infortunes! Mais il y a tout à craindre, si la coustance, l'harmonie, l'uniformité de sentimens, de principes et d'actions ne prennent la place des sentimens opposés, qui, dans le cours des deux dernières années, ont produit tant d'infortunes. Je fais les vœux les plus sincères pour votre majesté; je serai heureux de votre gloire.

Oppenheim, 6 janvier 1794.

## TRAITÉ DE PAIX

ENTRE

# LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

#### ET S.M. LE ROI DE PRUSSE.

EGALEMENT animés du désir de mettre fin à la guerre qui les divise, par une paix solide entre les deux nations, ont nommé pour leurs plénipotentiaires; savoir:

# LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Le citoyen François Barthelemy, son ambassadeur en Suisse;

#### ET LE ROI DE PRUSSE,

Son ministre d'état, de guerre et du cabinet, CHAR-LES-AUGUSTE, baron de HARDENBERG, chevalier de l'ordre de l'aigle rouge, de l'aigle blanc, et de Saint-Stanislas, etc.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, ont arrêté les articles suivans: ART. I<sup>or</sup>. Il y aura paix, amitié et bonne intelligence entre la république française et le roi de Prusse, tant considéré comme tel, qu'en sa qualité d'électeur de Brandebourg et de co-état de l'empire germanique.

II. En conséquence toutes hostilités entre les deux puissances contractantes cesseront, à compter de la ratification du présent traité, et aucune d'elles ne pourra, à compter de la même époque, fournir contre l'autre, en quelque qualité et à quelque titre que ce soit, aucun secours ni contingent, soit en hommes, en chevaux, vivres, argent, munition de guerre ou autrement.

III. L'une des puissances contractantes ne pourra accorder passage sur son territoire à des troupes ennemies de l'autre.

IV. Les troupes de la république française évacueront, dans les quinze jours qui suivront la ratification du présent traité, les parties des états prussiens qu'elles pourroient occuper sur la rive droite du Rhin. Les contributions, livraisons, fournitures et prestations de guerre cesseront entièrement à compter de quinze jours après la signat re de ce traité. Tous les arrérages dûs à cette époque, de même que les billets et promesses donnés ou faits à cet égard, seront de nul effet. Ce qui aura été pris ou perçu après l'époque susdire, sera d'abord rendu gratuitement ou payé en argent comptant.

- V. Les troupes de la république française continueront d'occuper la partie des états du roi de Prusse, située sur la rive gauche du Rhin. Tout arrangement définitif à l'égard de ccs provinces sera renvoyé jusqu'à la pacification générale entre la France et l'empire germanique.
- VI. En attendant qu'il ait été fait un traité de commerce entre les deux puissances contractantes, toutes les communications et relations commerciales sont rétablies entre la France et les états prussiens, sur le pied où elles étoient avant la guerre actuelle.
- VII. Les dispositions de l'article VI ne pouvant avoir leur plein effet qu'en tant que la liberté du commerce sera rétablie pour tout le nord de l'Allemagne, les deux puissances contractantes prendront des mesures pour en éloigner le théâtre de la guerre.
- VIII. Il sera accordé respectivement aux individus des deux nations la main-levée des effets, revenus ou biens de quelque genre qu'ils soient, détenus, saisis ou confisqués à cause de la guerre qui a eu lieu entre la France et la Prusse, de même qu'une prompte justice à l'égard des créances quelconques que ces individus pourroient avoir dans les états des deux puissances contractantes.
  - IX. Tous les prisonniers faits respectivement depuis le commencement de la guerre, sans égard à la différence du nombre et du grade, y compris les marins et matelots prussions pris sur des vaisseaux

soit prussiens, soit d'autres nations, ainsi qu'en général tous ceux détenus de part et d'autre pour cause de la guerre, seront rendus dans l'espace de deux mois au plus tard, après l'échange des ratifications du présent traité, sans répétition quelconque, en payant toutefois les dettes particulières qu'ils pourroient avoir contractées pendant leur captivité. L'on en usera de même à l'égard des malades et blessés, d'abord après leur guérison. Il sera incessamment nommé des commissaires de part et d'autre pour procéder à l'exécution du présent article.

X. Les prisonniers des corps saxons, mayençais, palatins et hessois, tant de Hesse-Cassel que de Darmstadt, qui ont servi avec l'armée du roi de Prusse, seront également compris dans l'échange susmentionné.

XI. La république française accueillera les bons offices de sa majesté le roi de Prusse en faveur des princes et états de l'empire germanique, qui désireront entrer directement en négociation avec elle, et qui, pour cet effet, ont déjà réclamé ou réclameront encore l'intervention du roi.

La république française, pour donner à sa majesté le roi de Prusse une première preuve de son désir de concourir au rétablissement des anciens liens d'amitié qui ont subsisté entre les deux nations, consent à ne pas traiter comme pays ennemis, pendant l'espace de trois mois après la ratification du

présent traité, ceux des princes et états dudit empire qui sont situés sur la rive droite du Rhin, en faveur desquels le roi s'intéressera.

XII. Le présent traité n'aura son effet qu'après avoir été ratifié par les parties contractantes, et les ratifications seront échangées en cette ville de Bâle dans le terme d'un mois, ou plutôt, s'il est possible, à compter de ce jour.

En foi de quoi, Nous soussignés ministres plénipotentiaires de la république française et de sa majesté le roi de Prusse, en vertu de nos pleins pouvoirs, avons signé le présent traité de paix et d'amitié, et y avons fait apposer nos sceaux respectifs.

Fait à Bâle, le 16°. du mois de germinal de l'an III de la république française (5 avril 1795.)

- (L. S.) Signé, François Barthelemy.
- (L. S.) Signé, Charles-Auguste, baron de Hardenberg.

#### CONVENTION

#### ENTRE

# LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET S.M. LE ROI DE PRUSSE.

A yant stipulé dans le traité de paix et d'amitié conclu entr'elles le 16 germinal dernier (5 avril 1795) des clauses secrètes qui se rapportent à l'article VII dudit traité, et qui établissent une ligne de démarcation et de neutralisation, dont le but est d'éloigner le théâtre de la guerre de tout le nord de l'Allemagne, ont jugé convenable d'en expliquer et d'en arrêter définitivement les conditions par une convention particulière.

A cet effet, les plénipotentiaires respectifs des deux hautes-puissances contractantes; savoir:

# DE LA PART DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Le citoyen François Barthelemy, son ambassadeur en Suisse;

### ET DE LA PART DU ROI DE PRUSSE,

Son ministre d'état, de guerre et du cabinet, Charles

Auguste, baron de Hardenberg, chevalier de l'ordre de l'aigle rouge, de l'aigle blanc et de St. Stanislas, etc. ont arrêté les articles suivans:

ARTICLE Ier. Afin d'éloigner le théâtre de la guerre des frontières des états de sa majesté le roi de Prusse, de conserver le repos du nord de l'Allemagne, et de rétablir la liberté entière du commerce entre cette partie de l'empire et la France, comme avant la guerre, la république française consent à ne pas pousser les opérations de la guerre, ni faire entrer ses troupes, soit par terre, soit par mer, dans les pays et états situés au-delà de la ligne de démarcation suivante:

Cette ligne comprendra L'Ostfrise et descendra le long de L'Ems et de L'AA ou L'ALFA jusqu'à Munster, prenant ensuite sa direction sur Coesffeld, Borken, Bockhold, jusqu'à la frontière du duché de Clèves, près de Isselbourg; suivant cette frontière, à Magenporst sur la nouvelle Issel, et remontant le Rhin jusqu'à Duysbourg; de là longeant la frontière du comté de la Mark, sur Werden, Gemarke et le long de la Wipper, à Hombourg, Altenkirchen, Limbourg sur la Lahn; le long de cette rivière et de celle qui vient de Idstein, sur cette ville, Epstein et Holchst sur le Mein; de là sur Rauenheim, le long du Landgraben, sur Dornheim; puis, en suivant le ruisseau qui traverse cet endroit, jusqu'à la fron-

tière du Palatinat; de là celle du pays de Darmstadt et du cercle de Franconie, que la ligne enclavera tout entier, à Ebersbach sur le Necker;
continuant le cours de ce fleuve jusqu'à Wimpfen,
ville libre de l'empire, et prenant de là sur Lœvenstein, Murhard, Hohenstadt, Nærdlingen,
ville libre de l'empire, et Holzkirch sur la Wernitz; renfermant le comté de Pappenheim et tout
le cercle de Franconie et de la Haute-Sane; le
long de la Bavière, du Haut-Palatinat et de
la Bohême, jusqu'aux frontières de la Silésie.

II. La république française regardera comme pays et états neutres tous ceux qui sont situés derrière cette ligne, à condition qu'ils observent de leur côté une stricte neutralité, dont le premier point sera de rappeler leurs contingens et de ne contracter aucun nouvel engagement qui pût les autoriser à fournir des troupes aux puissances en guerre avec la France.

Ceux qui ne rempliront pas cette condition, seront exclus du bénéfice de la neutralité.

III. Sa majesté le roi de Prusse s'engage à faire observer cette neutralité à tous les états qui sont situés sur la rive droite du Mein et compris dans la ligne de démarcation susmentionnée.

Le roi se charge de la garantie qu'aucunes troupes ennemies de la France ne passent cette partie de la ligne ou ne sortent des pays qui y sont compris, pour combattre les armées françaises, et à cet effet les deux parties contractantes entretiendront, sur les points essentiels, après s'être concertées entr'elles, des corps d'observation suffisans pour faire respecter cette neutralité.

- IV. Le passage des troupes, soit de la république française, soit de l'empire ou autrichiennes, restera toutefois libre par les routes conduisant sur la rive droite du Mein, par Francfort.
- 10. Sur Kænigstein et Limbourg, vers Co-Logne;
- 2°. Sur Friedberg, Wetzlaer et Siegen, vers Cologne;
- 3°. Sur Hadersheim, Wisbaden et Nassau, à Coblentz;
- 4°. Enfin, sur Hadersheim à Mayence; et vice-versa.

De même que dans tous les pays situés sur la rive gauche de cette rivière et dans tout le cercle de la Franconie, sans toutefois porter le moindre préjudice à la neutralité de tous les états et pays renfermés dans la ligne de démarcation.

V. Le comté de SAYN - ALTENKIRCHEN sur le WESTERWALD, y compris le petit district de BENDORFF au-dessous de Coblentz, étant dans la possession de sa majesté le roi de Prusse, jouira des mêmes sûretés et avantages que ses autres états situés sur la rive droite du Rhin.

VI. La présente convention devra être ratifiée par les parties contractantes, et les ratifications seront échangées en cette ville de Bâle, dans le terme d'un mois, on plutôt, s'il est possible, à compter de ce jour.

En foi de quoi, nous soussignés plénipotentiaires de la république française et de sa majesté le roi de Prusse, en vertu de nos pleins pouvoirs, avons signé la présente convention particulière et y avons fait apposer nos sceaux respectifs.

Fait à Bâle, le 28 floréal de l'An III de la république française (17 mai 1795.)

(L.S.) Signé, François Barthelemy.

(L.S.) Signé, CHARLES AUGUSTE, baron de HARDENBERG.

### TRAITÉ DE PAIX

ENTRE

# LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

#### ET S.M. LE ROI D'ESPAGNE.

ÉGALEMENT animées du désir de faire cesser les calamités de la guerre qui les divise, intimément convaincues qu'il existe entre les deux nations des intérêts respectifs qui commandent un retour réciproque d'amitié et de bonne intelligence, et voulant, par une paix solide et durable, rétablir la bonne harmonie qui, depuis long-temps, avoit constamment été la base des relations des deux pays, elles out chargé de cette négociation importante; savoir:

# LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Le citoyen François Barthelemi, son ambassadeur en Suisse;

# ET SA MAJESTÉ CATHOLIQUE,

Son ministre plénipotentiaire et envoyé extraordinaire près du roi et de la république de Pologue, Don Domingo d'Yriarte, chevalier de l'ordre royal de Charles III, etc.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, ont arrêté les articles suivans:

- ART. I'er. Il y aura paix, amitié et bonne intelligence entre la république française et le roi d'Espagne.
- II. En conséquence, toutes hostilités entre les deux puissances contractantes cesseront, à compter de l'échange des ratifications du présent traité, et aucune d'elles ne pourra, à compter de la même époque, fournir contre l'autre, en quelque qualité et à quelque titre que ce soit, aucun secours ni contingent, soit en hommes, en chevaux, vivres, argent, munitions de guerre, vaisseaux, ou autrement.
- III. L'une des puissances contractantes ne pourra accorder passage sur son territoire à des troupes ennemies de l'autre.
- IV. La république française restitue au roi d'Espagne toutes les conquêtes qu'elle a faites sur lui dans le cours de la guerre actuelle.

Les places et pays conquis seront évacués par les troupes françaises dans les quinze jours qui suivront l'échange des ratifications du présent traité.

V. Les places fortes dont il est fait mention dans l'article précédent seront restituées à l'Espagne avec les canons, munitions de guerre et effets à l'usage de ces places, qui y auront existé au moment de la signature de ce traité.

VI. Les contributions, livraisons, fournitures et prestations de guerre cesseront entièrement, à compter de quinze jours après la signature du présent acte de pacification. Tous les arrérages dus à cette époque, de même que les billets et promesses données ou faites à cet égard, seront de nul effet. Ce qui aura été pris ou perçu après l'époque susdite, sera d'abord rendu gratuitement, ou payé en argent comptant.

VII. Il sera incessamment nommé, de part et d'autre, des commissaires pour procéder à la confection d'un traité de limites entre les deux puissances. Ils prendront, autant que possible, pour base de ce traité, à l'égard des terreins qui étoient en litige avant la guerre actuelle, la crète des montagnes qui forment les versans des eaux de France et d'Espagne.

VIII. Chacune des puissances contractantes ne pourra, à dater d'un mois après l'échange des ratifications du présent traité, entretenir sur ses frontières respectives, que le nombre de troupes qu'on avoit coutume d'y tenir avant la guerre actuelle.

IX. En échange de la restitution portée par l'article IV, le roi d'Espagne, pour lui et ses successeurs, cède et abandonne en toute propriété à la république française toute la parie espagnole de l'île de Saint-Domingue, aux Antilles.

Un mois après que la ratification du présent

traité sera connue dans cette île, les troupes espagnoles devront se tenir prêtes à évacuer les places, ports et établissemens qu'elles y occupent, pour les remettre aux troupes de la république française, au moment où celle-ci se présenteront pour en prendre possession.

Les places, ports et établissemens dont il est fait montion ci-dessus, seront remis à la république française avec les canons, munitions de guerre et effets nécessaires à leur défense, qui y existeront au moment où le présent traité sera connu à Saint-Domingue.

Les habitans de la partie espagnole de Saint-Domingue, qui, par des motifs d'intérêt ou autres, préféreroient de se transporter avec leurs biens dans les possessions de sa majesté catholique, pourront le faire dans l'espace d'une année, à compter de la date de ce traité.

Les généraux et commandans respectifs des deux nations se concerteront sur les mesures à prendre pour l'exécution du présent article.

X. Il sera accordé respectivement aux individus des deux nations la main-levée des effets, revenus, biens de quelque genre qu'ils soient, détenus, saisis ou confisqués à cause de la guerre qui a eu lieu entre la république française et sa majesté catholique, de même qu'une prompte justice à l'égard des créauces particulières quelconques que ces individus

pourroient avoir dans les états des deux puissances contractantes.

XÌ. En attendant qu'il soit fait un nouveau traité de commerce entre les parties contractantes, toutes les communications et relations commerciales seront rétablies entre la France et l'Espagne sur le pied où elles étoient avant la présente guerre.

Il sera libre à tous négocians français de reprendre et de repasser en Espagne leurs établissemens de commerce, et d'en former de nouveaux selon leur convenance, en se soumettant, comme tous autres individus, aux loix et usages du pays.

Les négocians espagnols jouiront de la même faculté en France, et aux mêmes conditions.

XII. Tous les prisonniers faits respectivement, depuis le commencement de la guerre, sans égard à la différence du nombre et des grades, y compris les marins et matelots pris sur des vaisseaux français ou espagnols, soit d'autres nations, ainsi qu'en général tous ceux détenus de part et d'autre pour cause de la guerre, seront rendus dans l'espace de deux mois au plus tard après l'échange des ratifications du présent traité, sans répétition quelconque de part ni d'autre, en payant toutefois les dettes particulières qu'ils pourroient avoir contractées pendant leur captivité. On en usera de même à l'égard des malades et blessés, aussitôt après leur guérison.

Il sera nommé incessamment des commissaires de

part

part et d'autre pour procéder à l'exécution du présent article.

XIII. Les prisonniers portugais, faisant partie des troupes portugaises qui ont servi avec les armées sur les vaisseaux de sa majesté catholique, seront également compris dans cet échange.

La réciprocité aura lieu à l'égard des Français pris par les troupes portugaises dont il est question.

XIV. La même paix, amitié et bonne intelligence stipulées par le présent traité entre la France et le roi d'Espagne, auront lieu entre le roi d'Espagne et la république des Provinces-Unies, alliée de la république française.

XV. La république française, voulant donner un témoignage d'amitié à sa majesté catholique, accepte sa médiation en faveur de la reine de Portugal, du roi de Naples, du roi de Sardaigne, de l'infant duc de Parme et autres états de l'Italie, pour le rétablissement de la paix entre la république française et chacun de ces princes et états.

XVI. La république française connoissant l'intérêt que sa majesté catholique prend à la pacification générale de l'Europe, consent également à accueillir ses bons offices en faveur des autres puissances belligérantes qui s'adresseroient à elle pour entrer en négociation avec le gouvernement français.

XVII. Le présent traité n'aura son effet qu'après avoir été vatifié par les parties contractantes, et les

ratifications seront échangées dans le terme d'un mois, ou plutôt s'il est possible, à compter de ce jour.

En foi de quoi, nous soussignés plénipotentiaires de la république française et de sa majesté le roi d'Espagne, en vertu de nos pleins pouvoirs, avons signé le présent traité de paix et d'amitié, et y avons fait apposer nos sceaux respectifs.

Fait à Bâle, le 4 thermidor, an 3 de la républéque française (22 juillet 1795).

(L.S.) Signé, FRANÇOIS BARTHELEMI.

(L. S.) Signé, Domingo de Yriarte.

# TRAITÉ DE PAIX

ENTRE

# LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ET LE LANDGRAVE DE HESSE-CASSEL.

A vant accueilli les bons offices du roi de Prusse en faveur de son altesse sérénissime le landgrave régnant de Hesse-Cassel, et étant animée des mêmes sentimens que le landgrave pour faire succéder une paix solide et durable à l'état de guerre qui les divise, les deux parties contractantes ont à cet effet nommé pour leurs plénipotentiaires; savoir:

# LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Le citoyen François Barthelemy, son ambassadenr en Suisse;

### ET LE LANDGRAVE DE HESSE-CASSEL,

Son conseiller privé, FRÉDÉRIC-SIGISMOND, baron de WAITZ D'ESCHEN, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, ont arrêté les articles suivans:

ART. Icr. Il y aura paix, amitié et bonne intelligence entre la république française et le landgrave de Hesse-Cassel.

- II. En consequence, toutes hostilités entre les deux parties contractantes, cesseront à compter de l'échange des ratifications du présent traité, et aucune d'elles ne pourra, à compter de la même époque, fournir contre l'autre, en quelque qualité et à quelque titre que ce soit, aucun secours ni contingent, soit en hommes, en chevaux, vivres, argent, munitions de guerre ou autrement.
- III. Le landgrave de Hesse-Cassel ne pourra, tant qu'il y aura guerre entre la république française et l'Angleterre, ni proroger ni renouveler les deux traités de subsides existans entre lui et l'Angleterre. Cette disposition aura son effet à compter du jour de la date du présent traité.
- IV. Le landgrave se conformera strictement, à l'égard du passage de troupes quelconques par ses états, aux dispositions stipulées dans la convention conclue à Bâle le 28 floréal dernier (17 mai 1795) entre la république française et le roi de Prusse.
- V. La république française continuera d'occuper la forteresse de Rheinfels, la ville de St-Goar et la partie du comté de Catzenellenbogen, située sur la rive gauche du Rhin. Tent arrangement définitif à l'égard de ces pays sera renvoyé jusqu'à la pacification entre la république française et les parties de l'Allemagne encore en guerre avec elle.
- VI. Toutes les communications et relations commerciales seront rétablies entre la France et les états

du landgrave de Hesse-Cassel sur le pied où elles étoient avant la guerre actuelle.

VII. Il sera accordé respectivement aux gouvernemens et individus des deux nations la main-levée des effets, revenus ou biens, de quelque genre qu'ils soient, détenus, saisis ou confisqués à cause de la guerre qui a eu lieu entre la France et la Hesse, de même qu'une prompte justice, à l'égard des créances quelconques qu'ils pourroient avoir dans les états des parties contractantes.

VIII. Tous les prisonniers faits respectivement depuis le commencement de la guerre, sans égard à la différence du nombre et des grades, seront rendus dans l'espace de deux mois au plus tard après l'échange des ratifications du présent traité, sans répétition quelconque, en payant toutefois les dettes particulières qu'ils pourroient avoir contractées pendant leur captivité. On en usera de même à l'égard des malades et blessés d'abord après leur guérison.

Il sera incessamment nommé de part et d'autre des commissaires pour procéder à l'exécution du présent article, dont les dispositions ne pourront être appliquées aux troupes hessoises, au service de l'Angleterre, faites prisonnières de guerre.

IX. Le présent traité n'aura son effet qu'après avoir été ratifié par les parties contractantes, et les ratifications seront échangées en cette ville de Bâle

dans le terme d'un mois, ou plutôt s'il est possible, à compter de ce jour.

En foi de quoi, nous soussignés plénipotentiaires de la république française et de son altesse sérénissime le landgrave de Hesse-Cassel, en vertu de nos pleins pouvoirs, avons signé le présent traité de paix, et y avons fait apposer nos sceaux respectifs.

Fait à Bâle, le 11 du mois de fructidor de l'an III de la république française (28 août 1795.)

- (L.S.) Signé, François Barthelemi.
- (L.S.) Signé, Frédéric Sigismond, baren de Waitz d'Eschen.

### RÉCIT

Abrègé des circonstances qui ont accompagné la Détention de LATOUR-MAU-BOURG, BUREAU-DE-PUZY, LA FAYETTE et sa Famille 1.

La Fayette, Maubourg et Bureau - de - Puzy, ayant voulu vainement sontenir la constitution de 1791 qu'ils avoient juré de maintenir, et s'étant vus contraints de s'expatrier avec quelques officiers pour éviter l'exécution des décrets lancés contr'eux, vouloient se rendre en Hollande; mais à quelques lieues de la frontière, ils furent, malgré leur protestations, arrêtés par un poste autrichien, et conduits à Luxembourg. Ayant fait demander des passeports au duc de Saxe-Teschen, on les leur refusa; et ceux qui leur signifièrent ce refus, leur firent durement entendre qu'on les réservoit pour l'échafaud.

Dès qu'on eut reçu les ordres de la cour de Vienne qui décidoit du sort des prisonniers et les livroit au roi de Prusse, ils furent tous trois conduits et enfermés à Wesel, où ils étoient gardés à vue par des bas-officiers, dont la consigne étoit de

<sup>2</sup> Pièce communiquée par un des prisonniers.

les fixer constamment et de ne rien répondre à leurs questions.

La Fayette étant tombé dangereusement malade, on refusa à Maubourg la permission de voir son ami prêt à expirer. Une crise salutaire l'ayant tiré des portes du tombeau, le roi de Prusse, croyant pouvoir profiter de son abattement, lui fit proposer, pour adoucir son sort, de donner des plans contre la France; mais il prouva, par une réponse énergique, son mépris pour une pareille proposition: alors on redoubla de rigueurs envers lui, et bientôt après on les jeta dans une charrette, et on les transféra à Magdebourg, refusant toujours de les informer de l'existence de leurs familles, sur lesquelles les proscriptions de France leur donnoient les plus vives inquiétudes.

En les promenant ainsi, on croyoit aggraver leurs malheurs et exciter contr'eux l'indignation publique. L'intention ne fut pas remplie; ils reçurent partout des marques de l'intérêt qu'excitoit l'injustice de leur détention et la constance de leur courage.

Ils restèrent un an à Magdebourg dans un souterrain lumide, obscur, entouré de hautes palissades, et fermé par quatre portes successives garnies de barres de fer et de cadenats. Cependant leur sort leur sembloit plus doux, parce qu'on leur permettoit quelquefois de se voir, et qu'on les promenoit une heure par jour dans un bastion. Le roi de Prusse envoya tout-à-coup l'ordre de transférer la Fayette en Silésie; Maubourg sollicita et obtint d'y être enfermé avec lui : on les conduisit à Glatz, où bientôt après on amena Bureau-de-Puzy.

Alexandre - Lameth, dangereusement malade, ne put être transporté avec ses compagnons. Sa mère, qui jonissoit d'une considération méritée par ses vertus, obtint de Frédéric-Guillaume, après de vives sollicitations, qu'il restât en prison dans ses états; et quelque temps après la paix conclue entre ce monarque et les Français, elle parvint à lui faire rendre la liberté. Le roi de Prusse s'y prêta, parce qu'il ne se croyoit plus obligé à garder les mêmes ménagemens pour la cour de Vienne, aigrie contre lui depuis qu'il avoit quitté la coalition. Les prisonniers furent transférés à Neifs; et quoique le cachot qu'ils y habitèrent y fût encore plus sombre et plus mal-sain que tous les autres, ce changement leur parut heureux, car on y laissoit les trois prisonniers ensemble jouir de la présence de madame de Maisonneuve, qui étoit venue courageusement y partager les chaînes de Manbourg son frère.

Le roi de Prusse qui ne vouloit pas en faisant la paix avec la France être forcé, par la justice, à relâcher ses victimes, s'étoit décidé à envoyer ses prisonniers en Autriche; on les conduisit à Olmutz.

En y arrivant, on les dépouilla de ce que les Prussiens leur avoient laissé, ce qui se réduisoit à leurs montres et à leurs boucles; on leur confisqua quelques livres dans lesquels se trouvoit le mot liberté, et nommément l'Esprit (d'Helvétius) et le Sens commun (de Payne), sur quoi la Fayette demanda si on les regardoit comme objet de contrebande.

Don déclara à chacun d'eux, en les renfermant séparément dans leurs cellules, « qu'ils ne ver» roient plus à l'avenir que leurs quatre murailles;
» qu'ils n'auroient de nouvelles, ni des choses, ni
» des personnes; qu'il étoit défendu de prononcer
» leurs noms, même entre les geoliers, et dans
» les dépêches à la cour, où ils ne seroient dési» gnés que par leurs numéros; qu'ils ne seroient
» jamais rassurés sur le sort de leurs familles, ni
» sur leur existence réciproque; et que cette situa» tion, portant naturellement à se détruire, on
» leur interdisoit couteau, fourchette, et tous moyens
» quelconques de suicide ».

Après trois attestations de médecins sur l'indispensable nécessité de l'air pour la Fayette; après avoir trois fois répondu qu'il n'étoit pas encore assez mal, on lui permit de se promener sans y attacher aucunes conditions; car il est faux que la Fayette ait joui de cette liberté, ainsi qu'on a voulu le faire croire, en vertu d'un engagement d'honneur, de ne point chercher à s'évader. On connoît l'entreprise du docteur Boleman et du jeune Huger, fils de l'homme chez lequel la Fayette avoit débarqué la première fois en Amérique.

Boleman étant parvenu, après plusieurs mois de tentatives infructueuses, à faire tenir secrètement un billet, exécuta le projet le plus hardi : il se rendit à Vienne, en ramena le jenne Huger, se posta avec lui sur le lieu où on devoit conduire la Fayette pour prendre l'air, et tous deux tentèrent de l'enlever au moment où, ayant écarté quelques-uns de ses gardiens, il s'efforçoit de désarmer l'homme qui étoit resté près de lui.

Dans cette lutte, la Fayette se donna un violent effort dans les reins, et le caporal-geolier contre lequel il combattoit, et qu'il avoit désarmé, lui déchira, avec les dents, la main jusqu'à l'os.

Ses généreux libérateurs parvinrent à le mettre à cheval avec un tel oubli de leur propre sûreté, qu'ils eurent peine à retrouver leurs chevaux pour s'échapper eux-mêmes. Cette perte de temps, et les cris des gardiens, ayant attiré du monde et des troupes, Huger fut bientôt pris. La Fayette, séparé de Boleman, fut arrêté à huit lienes d'Olmutz, d'autant plus facilement qu'il étoit sans armes. Boleman parvint dans les états prussiens; mais le roi de Prusse eut l'inhumanité de le livrer aux Autrichiens.

Depuis cette époque la captivité de la Fayette sur plus rigoureuse, sa maladie devint plus grave; on le laissa sans secours, avec une sièvre continue, pendant le plus rude des hivers, le privant de lumière, et ne lui laissant pas même le linge que ses maux lui rendoient nécessaire.

Pour augmenter son supplice on lui faisoit sans cesse croire que ses libérateurs périroient sur l'échafaud.

La recherche avec laquelle on s'appliquoit à éloigner tout ce qui pourroit servir à rassurer la Fayette sur le sort de sa famille, est remarquable dans l'anecdote suivante.

Latour-Maubourg ayant enfin obtenu qu'on lui laissât passer des lettres de ses parens, sut que madame de la Fayette existoit; il demanda au commandant de permettre qu'on dît à son ami que sa femme vivoit encore: le commandant, après avoir répondu que la défense à cet égard étoit trop expresse, supprima dès-lors à Maubourg toutes les lettres où Mme. la Fayette étoit nommée, et elles ne lui ont été remises que depuis sa sortie d'Olmutz, ayant près d'un an de date.

Tandis que la Fayette, réservé pour l'échafaud, étoit torturé dans les prisons d'Olmutz, sa femme, incertaine de son existence, et condamnée à d'éternelles douleurs, attendoit chaque jour dans les prisons de Paris qu'on la conduisît au supplice par

fequel avoit péri la meilleure partie de sa famille. La chute du tyran lui sauva la vie; mais elle ne retrouva que long - temps après sa mort sa liberté, et les forces nécessaires pour exécuter ses desseins. Débarquée à Altona le 9 septembre 1795, elle partit pour Vienne sous le seul nom de Mottier, avec un passe-port américain, et arriva à Vienne avant qu'on pût être prévenu de son dessein, et armé contre ses réclamations.

Le prince de Rosenberg, touché de ses vertus, obtint pour elle et pour ses filles une audience de l'empereur, dont on croit devoir fidèlement rapporter quelqués détails.

Madame de la Fayette, réclamant la liberté de son mari, au nom de la justice et de l'humanité, ce prince lui répondit : « Cette affaire est compliquée, » j'ai les mains liées là-dessus; mais j'accorde avec » plaisir ce qui est en mon pouvoir, en vous permet- » tant de rejoindre M. de la Fayette: je ferois comme » vous, si j'étois à votre place. M. de la Fayette » est bien traité; mais la présence de sa femme et » de ses enfans sera un agrément de plus ».

Madame de la Fayette parla des autres prisonniers, et en particulier des domestiques de la Fayette, qu'elle savoit avoir beaucoup souffert, et dont l'affaire ne pouvoit être compliquée. On lui permit très-gracieusement d'écrire pour eux d'Olmutz, et de s'adresser directement, pour ses demandes, à S. M. I.; et madame de la Fayette, rassurée par l'accueil qu'elle avoit reçu, écrivoit alors, sur la route de Vienne à Olmultz, qu'elle s'étonnoit de se trouver encore susceptible de tout le bonheur dont elle commençoit à jouir. Mais une triste expérience ne tarda pas à la convaincre que l'empereur étoit trompé, et qu'il ignoroit l'abus cruel et tyrannique que de barbares agens faisoient de son nom et de son autorité.

Mesdames de Maubourg et de Puzy, inspirées par les mêmes sentimens, voulurent aussi partager les fers de leurs époux, mais jamais on ne leur permit l'entrée des états autrichiens.

Il est facile de juger quelle impression dut recevoir la Fayette, à l'apparition subite de sa femme et de ses enfans, dont l'existence étoit depuis long-temps pour lui un objet de crainte et d'incertitude, et ce que ses tendres filles durent éprouver avec leur mère, à l'aspect de ses membres décharnés et de son extrême pâleur; mais on ne s'attend pas à voir interrompre leurs embrassemens par l'exigence de tout ce que les voyageuses apportoient avec elles.

On leur prit leur bourse, fort mal garnie, et on se jeta avec empressement sur trois fourchettes considérées comme instrument de suicide, car on savoit devoir en inspirer la tentation. Sur un traitement si peu attendu, madame de la Fayette demanda de parler au commandant; on lui répondit qu'il avoit désense de l'écouter, mais qu'elle pouvoit lui écrire. Elle demanda d'écrire à l'empereur, conformément à la permission qu'elle en avoit reçue; on s'y opposa, en lui disant que ses demandes au commandant seroient portées à Vienne. Elles consistoient à entendre la messe les dimanches, à avoir une semme de soldat pour servir ses filles, et à l'être, ainsi que la Fayette, par un de ses domestiques. Point de réponse à toutes ces demandes, ainsi qu'à celle de voir Latour-Maubourg et Pusy, qu'elle adressa quelque temps après au ministre de la guerre, si ce n'est celle-ci: « Madame de la Fayette s'est soumise à » partager la captivité de son mari ».

Enfin, la santé de cette malheureuse femme, altérée par seize mois de prison et d'affreux chagrins en France, donnant quelques indications d'une prochaine dissolution du sang, elle crut devoir tenter quelque démarche pour sa conservation, et écrivit à l'empereur pour lui demander la permission de passer huit jours à Vienne, d'y respirer l'air salubre, et d'y consulter un médecin. Après deux mois d'un silence qui suppose l'obligation de consulter pour les moindres choses, le commandant, inconnu jusques-là des prisonniers, entra chez elles, ordonna, sans qu'on sache pourquoi, que les jeunes personnes fussent mises dans une chambre à part, siguifia à madame de la Fayette la défense de jamais paroître à Vienne, et lui donna la permission

de sortir, à la condition de ne jamais rentrer; il lui prescrivit d'écrire et de signer son choix; elle écrivit:

« J'ai dû à ma famille et à mes amis de demander les secours nécessaires à ma santé; mais ils savent bien que le prix qu'on y attache n'est pas acceptable pour moi. Je ne puis oublier que tàndis que nous étions prêts à périr, moi par la tyrannie de Robespierre, et mon mari par les souffrances physiques et morales de sa captivité, il n'étoit permis d'obtenir aucune nouvelle de lui, ni de lui apprendre que nous existions encore, ses enfans et moi; et je ne m'exposerai pas à l'horreur d'une autre séparation. Quel que soit donc l'état de ma santé et les inconvéniens de ce séjour pour mes filles, nons profiterons avec reconnoissance de la bonté qu'a en pour nous sa majesté impériale en nous permettant de partager cette captivité dans tous ses détails.

### » Signé, Noailles la Fayette.»

A partir de ce moment, aucune réclamation n'a été faite, et ces malheureuses respiroient dans leurs chambres, qu'on peut appeler cachots, un air si infect par les exhalaisons d'un égout et des latrines de la garnison, placées près de la fenêtre de la Fayette, que les soldats qui leur portoient à manger se bouchoient le nez en ouvrant leur porte.

Le refrain des personnes puissantes, ou en crédit, qui entendoient réclamer contre ces barbaries, étoit:

« Madame de la Fayette a voulu partager le sort » de son mari, elle n'a pas droit de se plaindre ».

Autant vaudroit dire: « Tout est permis contre la » Fayette; la vie de sa femme et de ses enfans » n'est pas digne d'arrêter un quart-d'heure notre » vengeance ».

Les trois prisonniers, Maubourg, la Fayette et Pusy, ont été enfermés pendant trois ans et cinq mois dans le même corridor, sans se voir, et sans qu'on voulût leur donner la moindre nouvelle de leur existence réciproque. Lorsque le général Bonaparte et le gouvernement français montrèrent l'intention, conforme au vœu national, de les rendre à la liberté, ils éprouvèrent la plus forte résistance. Enfin, un aide-de-camp du vainqueur de l'Italie parvint, après plusieurs mois de tergiversation, à obtenir de la cour de Vienne cette délivrance.

Les ministres autrichiens vouloient exiger des prisonniers des conditions auxquelles ils retusoient de se soumettre. Le marquis de Chasteler ayant été chargé par l'empereur de cette négociation, voici la déclaration que la Fayette lui remit:

« La commission dont M. le marquis de Chasteler est chargé me paroît se réduire à trois points; » 1°. Sa majesté impériale souhaite fair constater notre situation; je ne suis disposé à lui perter au-

» cune plainte. On trouvera plusieurs détails dans

» les lettres de ma femme, transmises ou renvoyées

» par le gouvernement autrichien; et s'il ne suffit

» pas à sa majesté impériale de relire les instruc-

» tions envoyées de Vienne en son nom, je donne-

» rai volontiers à M. le marquis de Chasteler les

» renseignemens qu'il peut désirer;

» 2°. Sa majesté l'empereur et roi voudroit être » assurée qu'immédiatement après ma délivrance » je partirai pour l'Amérique, c'est une intention » que j'ai souvent manifestée; mais comme, dans » le moment actuel, ma réponse sembleroit recon-» noître le droit de m'imposer cette condition, je ne

nonre le dron de m'imposer cene condition, je m

pense pas qu'il me convienne de satisfaire à cette demande;

3°. Sa majesté l'empereur et roi m'a fait l'honneur de me signifier que les principes que je professe étant incompatibles avec la sûreté du gouvernement autrichien, elle ne veut pas que je puisse rentrer dans ses états sans sa permission spéciale. Il est des devoirs auxquels je ne puis me soustraire; j'en ai envers les États - Unis, j'en ai sur-tout avec la France, et je ne dois m'engager à quoi que ce soit de contraire aux droits de ma patrie sur ma personne. A ces exceptions près,

» je puis assurer M. le général marquis de Chaste-

» ler, que ma détermination invariable est de ne

p mettre le pied sur aucune terre soumise à l'obéis-

» sance de sa majesté le roi de Bohême et de Hon-» grie ». Maubourg, Pusy firent aussi leurs déclarations, et les trois prisonniers signèrent, en conséquence, l'engagement suivant:

" Je soussigné m'engage envers sa majesté l'em
pereur et roi, de n'entrer, dans aucun temps,

dans ses provinces héréditaires sans avoir obtenu

sa permission spéciale, sauf les droits de ma pa
trie sur ma personne ».

D'après cet engagement ils furent mis en liberté, se rendirent à Hambourg, et éprouvèrent sur toute leur route des marques d'intérêt qu'ils n'oublieront jamais.

#### NOTE SUR LA POLOGNE.

On a oublié de citer, parmi les auteurs polonais qui ont illustré leur pays, Krasichy, évêque de Warmie, dont les poésies pastorales sont pleines d'esprit, de grâce et de sentiment.

Malachowski, défenseur constant des intérêts de sa patrie, excita l'enthousiasme de ses concitoyens, et mérita le respect de ses ennemis. Boufflers, admirateur de ses vertus, fit pour lui ces quatre vers qu'il adressa aux Polonais, dont il plaignoit les malheurs et vouloit consoler le patriotisme:

A ce vrai citoyen sachez vous conformer, Et retenez de lui, nation généreuse,

Que moins une mère est heureuse,

Plus ses enfans doivent l'aimer.

FIN DU TROISIÈME ET DERNIER VOLUME.

# TABLE

DES

# CHAPITRES

Contenus dans ce Troisième Volume.

CHAP. X. Division dans la Convention entre la Gironde et la Montagne. Procès et Mort de Louis XVI. Conquête de Nice, de la Savoie, de Mayence et de Francfort. Siège de Lille. Bataille de Jemmape. Invasion du Brabant. Préparatifs de toute l'Europe contre la France. Rupture entre la France, l'Angleterre, la Hollande et l'Espagne. Dumouriez entre en Hollande. Les Autrichiens font lever le siège de Maëstricht. Ils reprennent le Brabant. Bataille de Nervinde. Défection de Dumouriez. Manifeste du Prince de Cobourg. Révolution du 31 mai. CHAP. XI. Nouvelle Constitution en 1793. Elle est voilée. Le Pouvoir Dictatorial est confié aux Comités de Salut public et de Sûreté générale. Leur tyrannie. Asservis-

sement de la Convention. Proscription des Membres les plus énergiques. Révolte de Lyon. Insurrection de plusieurs Départemens. Mort de Marat. Division parmi les Tyrans. Portrait de Robespierre, Mort de Custine, de Biron, du Duc d'Orléans. Toulon livré aux Anglais. Progrès de Cobourg. Succès des Royalistes de la Vendée. Fureur des Jacobins, des Cordeliers, de la Commune de Paris. Armement général en France. Emission d'Assignats. Le Roi de Prusse prend Mayence. Les Prussiens et les Autrichiens forcent les lignes de Weissembourg, investissent Landau, menacent Strasbourg. Cobourg s'avance jusqu'à Landrecy. Fautes de la Coalition et des Royalistes. Cruauté du Gouvernement Français. Mort de la Reine, de madame Elisabeth. Toulon est repris. Lyon est soumis et détruit. Les Espagnols chassés du Roussillon. La Vendée dépeuplée et saccagée. Le Duc de Brunswick et les Autrichiens sont battus et chassés d'Alsace. Les Anglais sont mis en fuite près de Dunkerque. Les Prêtres, les Nobles, les Riches, sont par-tout incarcérés et massacrés. La terreur s'étend

sur tous les sexes, sur toutes les classes.
Mort de Danton. Division parmi les Coalisés. Le Roi de Prusse songe à se retirer de la Coalition. Il envahit la Grande-Pologne. Bataille de Fleurus. Succès de Jourdan et de Pichegru. Seconde Conquête du Brabant. Fureur et délire des Décemvirs. Leur division. Révolution du 9 Thermidor, et mort de Robespierre.

Pages 50 et 51

CHAP. XII. Révolution de Pologne. Mauvaise foi des Cours de Petersbourg et de Berlin. Déclarations contradictoires de Frédéric Guillaume, Entrée de ses troupes en Pologne. Diète de Grodno. Violence exercée sur la Diète. Traité extoraué. Insurrection des Polonais. Caractère et conduite de Kosciusko. Il prend Cracovie et bat les Prussiens, Révolution à Varsovie. Les Russes en sont chassés. Avantages des Polonais à Vilna et dans plusieurs autres affaires. Frédéric-Guillaume assiége Varsovie. Insurrection en Grande-Pologne, Frédéric-Guillaume lève le siège de Varsovie et se retire. Survaron entre en Pologne. Kosciusko trahi, perd une bataille contre Fersen. Il est blessé

et pris. Suwarow assiége Varsovic, prend d'assaut le faubourg de Prag. Massacre horrible. Varsovie se rend. Dispersion des troupes polonaises. Stanislas-Auguste quitte sa capitale, et va d'abord à Grodno et de là à Petersbourg. Partage total et asservissement de la Pologne. Pag. 132 CHAP. XIII. Influence de la révolution de Pologne sur l'esprit des Français. Leur ardeur contre la Coalition. Conquête de la Hollande. Fuite du Stathouder, Révolution en Hollande, Abolition du Stathoudérat. Conspiration des Jacobins. Accusation et déportation des Collègues de Robespierre. Révolution de prairial. Fermeté de Boissy-d'Anglas. Fautes de la Convention. Réaction dans le Midi. Nouvelle Constitution. Evénemens du 13 vendémiaire. Négociations de Barthelemy. Traité de paix entre la République, le Roi de Prusse, le Landgrave de Hesse et le Roi d'Espagne. Neutralité du nord de l'Empire. Dissolution de la Coalition. Campagne sur le Rhin. Les Français sont forcés de le repasser. Inaction du Roi de Prusse. Fin du règne de Frédéric-Guillaume II. Sa mort. Espérances que donne son successeur. Coup-d'æil sur les évémens qui se sont passés les deux dernières années de son règne. Campagne de Bonaparte et de Moreau. Conclusion de cette Histoire. Page 176

## PIÈCES JUSTIFICATIVES.

| Extrait du Discours de M. PITT à la Chambre des Communes, le 9 février |
|------------------------------------------------------------------------|
| 2790. 248                                                              |
| Lettre du Roi de Prusse au Comte de Goltz.                             |
| 252                                                                    |
| Déclaration des Ministres de Russie et de                              |
| Prusse à la Confédération de Pologne.                                  |
| 254                                                                    |
| Réponse du Roi de Prusse au Roi de Po-                                 |
| logne, datée de Berlin, le 8 juin 1792.                                |
| 259                                                                    |
| Déclaration du Roi de Prusse sur les Af-                               |
| faires de la Pologne. 262                                              |
| Réponse du Roi de Pologne aux Notes des                                |
| Cours de Berlin et de Petersbourg. 270                                 |
| Lettre du Duc de Brunswick au Roi de                                   |
| Prusse. 271                                                            |
| Traité de paix entre la République Fran-                               |
| caise et sa maiesté le Roi de Prusse                                   |

### 14 TABLE DES CHAPITRES.

| $C\alpha$ | nveni   | tion e | ntre la .      | $R\'epub$ | lique I | <i>França</i> | iise |
|-----------|---------|--------|----------------|-----------|---------|---------------|------|
|           | et sa   | majesi | té le Roi      | de Pr     | usse.   | Page :        | 279  |
| $T_{I}$   | raité i | de pai | <i>c</i> entre | la Re     | épubliq | ue Fr         | an-  |
|           | çaise   | et sa  | majest         | é le i    | Roi d'. | Espag         | ne.  |
|           |         |        |                |           |         |               | 281  |

Traité de paix entre la République Française et le Landgrave de Hesse-Cassel.

291

Récit abrégé des circonstances qui ont accompagné la Détention de LATOUR-MAUBOURG, BUREAU-DE-PUZY, LA FAYETTE et sa Famille. 295

Note sur la Pologne. 308

FIN DE LA TABLE DES CHAPITRES DU TROISIÈME ET DERNIER VOLUME.

# TABLE

# GÉNÉRALE DES MATIÈRES

Contenues dans les trois Volumes de cet Ouvrage.

( Nota. Les chiffres romains indiquent les Tomes ; et les chiffres arabes indiquent les pages de chaque Tome. )

#### A

- Abbema, nommé par la régence d'Amsterdam, commissaire de cette ville. Sa mission. I. 243-245.
- Ainsley, ambassadeur d'Angleterre en Turquic. Il engage la Porte Ottomane, qu'il trompe, dans une guerre contre la Russie et contre le vœu de la France. 1. 92-95.
- Albert, électeur de Brandebourg, dit l'Ulysse et l'Achille. Pourquoi ainsi nommé. I. xxiv.
- Alcudia, ministre d'Espagne. Ce fut lui qui poussa le roi dans le parti des coalisés. III. 103. Joué par le ministère britannique. Il détache l'Espagne de la coalition. 108. Nommé prince de la Paix à l'occasion de celle qui intervint entre la France et l'Espagne. 236.
- Alliance. Propositions d'une quadruple alliance entre

la Russic, l'empereur, l'Espagne et la France. II. 5-Dispositions de l'impératrice de Russie à cet égard. 6. Canses qui font échouer ce projet. 7. Qu'elles en furent les suites. 9.

Alsace, province qui devient le prétexte de la coalition. Pourquoi. II. 354-355-362.

Amersfort. La régence stathoudérienne de cette ville fait suspendre de ses fonctions le général Van-Ryssel. I. 291. Désertion des troupes provoquée par l'Angleterre. Dissentions dans l'intérieur de cette ville. 298.

Amstel-Ween. Perte des Prussiens à l'attaque de ce village. I. 370.

Amsterdam. Siége et capitulation de cette ville. I. 132: Assemblée de la bourgeoisie pour former une commission qui délibère sur le degré d'influence que le peuple doit avoir dans les affaires. 243. Manière dont les régens trompent le vœu de la bourgeoisie. 244 et suiv. Triomphe de la bourgeoisie, et rappel des trois nouveaux députés que la régence avoit envoyés aux états-généraux. 247. Emeute terrible. Combat entre les stathoudériens et les patriotes. 278. Péril auquel échappe cette ville. 281. Commission des cinq où le pouvoir est concentré pour veiller au salut de la Hollande. 285. Résolution désespérée de rompre la grande digne de Minden, plutôt que d'écrire une lettre de satisfaction à la princesse d'Orange, sonpçonnée d'avoir projeté le massacre des patriotes. 347. Sa capitulation avec le duc de Brunswick. 374. Proscriptions qui en furent les suites. ibid et suiv. - Reprise de cette ville sur le stathouder et les coalisés, par trente hussards français. III. 185.

Anarchistes. Faction composée de la lie de toutes les classes. II. 243.

Anglais, chassés de Sainte-Lucie et de la Dominique, par les habitans. III. 240.

Angleterre. Sa conduite et sa mauvaise-foi à l'égard des Provinces-Unies, pendant la guerre d'Amérique. I. 165. La connivence du stathouder avec le cabinet de Saint-James. 166. Motifs de la guerre qu'elle déclare à la Hollande. 169. Ses motifs pour compter sur la connivence et la partialité du stathouder. 170. Conseils perfides que lui donne le cabinet de Saint-James. Conseils intéressés que la France donne également aux patriotes. 171 et suiv. - Partis qui la divisent. III. 20. Les wighs et les républicains applaudissent aux premiers élans des Français pour la liberté. La convention ne pouvant se concilier le ministère britannique, lui déclare la guerre, ainsi qu'à la Hollande et à l'Espagne. 29 - 31. Elle s'empare de plusieurs des îles françaises en Amérique, et de Toulon. Elle dissémine ses forces et fait trop d'entreprises à la fois. 82. Viole le droit des gens dans le port de Gênes. 84. Ses lenteurs à secourir les royalistes de la Vendée. Fautes qu'elle fit à cet égard et qui la firent échouer dans son projet de ruiner et de démembrer la France. 94. Son intérêt dans la coalition. Seule elle en recueille les fruits. Son projet favori et caché de consommer la ruine de la France. 107. Sa politique ambitieuse relativement aux Hollandais. Elle ne s'oppose à la paix qu'ils demandent que pour s'emparer de leurs possessions en Afrique et dans l'Inde. Système qui fut réalisé par la prise du Cap et de Ceylan. 183. Provinces dont elle vouloit dépouiller la France. 186. Ses motifs pour s'opposer à la paix. 188. Après avoir pris la Corse, la Martinique. et les vaisseaux de Toulon, elle livre les vendéens à leurs propres forces. Refuse de descendre un prince français sur les côtes de France, et finit par abandonner les émigrés à Quiberon. 224.

Ankarstroëm. Il assassine le roi de Suède dans un bal. II. 236.

Anselme (le général) s'empare de Nice. III. 17. Accusé de trahison. Pourquoi il échappe à ses ennemis. 45.

Anvers. Congrès tenu dans cette ville pour concerter les plans de guerre à suivre contre la France, après la défection de Dumouriez. III. 42-44.

Août. (séance du 4) Abolition de la noblesse et de tous ses priviléges. II. 97.

Août. (le 10) Événemens précurseurs et présages de de cette journée. II. 256-258. Préparatifs de défense et d'attaque. 259. Disposition des esprits dans l'assemblée législative. 260. Mot affreux d'un des conjurés. 261.

Archenholz, (M. d') colonel au service de Prasse, connu par son attachement aux principes de la révolution française. Il démontre que le ministre Pitt est agresseur dans la guerre actuelle, en adhérant à la déclaration faite à Pavic et au traité conclu à Mantouc. II. 328.

Argonne, défilés occupés par Dumouriez pour arrêter la marche de l'ennemi qui auroit pu se rendre à Châ-lons. II. 290.

- Aristocrates. Nom donné aux partisans de la cour de Louis XVI. Leurs espérances dans les dispositions connues du roi, de la cour et des mécontens. II. 100.
- Aristocratie. Sa conduite împolitique. Fautes graves qu'elle commet après la perte de ses privileges. II. 113.
- Armées. Etat respectif des armées républicaines et des armées, coalisées en 1795. III. 93-99.
- Armées françaises. I eurs exploits dans la campagne de la seconde année de la république. Vingt-trois sièges en forme. Gain de six batailles rangées. Prise de cent-vingt-quatre villes. III. 103.
- Arnheim, ville pillée et dévastée par les troupes du prince d'Orange. I. 314.
- Artois. (le comte d') Son opposition aux conseils donnés à Louis XVI après la prise de la bastille. Son émigration. II. 91.
- Assemblée constituante. Sa composition. Inconvéniens qui en résultent. II. 95. Ses premiers travaux et les sentimens qu'elle inspire. 96. Abolition de la noblesse et de tous ses priviléges. 97. Sa conduite à l'égard du gouvernement. 99. Son enceinte forcée par les brigands du 5 octobre. 107. Elle vient fixer son séjour à Paris. 108. Membres qui se retirèrent après les crimes commis à Versailles; leurs motifs. 109. Sa situation à Paris et ses fautes. 111 et suiv. Influence des jacobins sur elle. 121. Partis et factions qui la déchirent. 123. Lutte établie entr'elle et le roi. 125 et suiv. Suspension des pouvoirs de Louis XVI jusqu'à ce qu'il accepte la constitution. 134. Elle se

sépare. Son dernier décret et l'une de ses fautes les plus graves. 137.

Assemblée législative. Vices de sa composition. Turbulence de sa minorité. II. 204. Ses alarmes et ses dispositions à l'égard des rois. 205 et suiv. Ses manœuvres séditieuses. 207. Flétrissure dont elle se charge, en protégeant les assassins d'Avignon. 210. Elle proscrit les prêtres réfractaires à qui la loi avoit laissé la liberté de prêter ou de resuser le serment. 211. Disposition des esprits relativement au roi, à l'approche du dix août. Embarras des conspirateurs qui étoient dans son sein. Leur petit nombre ; leurs artifices; leur audace et leurs succès. 260 et suiv. Elle condamne la famille royale a être renfermée au Temple. 263. Elle déclare infame et traître à la patrie tout agent du pouvoir exécutif, tout Francais qui tendroient, directement ou indirectement, à modifier la constitution française, et à composer avec les puissances possessionnées en Alsace. 354.

Assemblées primaires de Paris. Elles acceptent la constitution de l'an III, et rejettent la loi des 5 et 13 fructidor, qui amena les troubles du 13 vendémiaire. III. 213-216.

Assignats. Leurs hypothèques sur la spoliation des riches et sur la place de la Révolution, sous le gouvernement révolutionnaire. III. 61-62.

Autriche, (maison d') sauvée par la sagesse de Léopold. II. 146.

Autrichiens. Ils forcent Pichegru à lever le siège de Mayence, s'emparent de Manheim après l'avoir battu

battu auprès de cette ville, et se rendent maîtres du Palatinat. III. 240.

'Av. rhoult, patriote hollandais qui battit les troupes du stathouder à Juphatz. I. 122. Il s'avance audevant d'un autre corps de troupes envoyé contre la ville d'Utrecht, et le disperse. 263.

Avignon. C tte ville et le comtat Venaissin furent enlevés au Pape, pour avoir déclaré schismatiques tous ceux qui reconnoissoient les décrets de l'assemblée nationale. II. 188.

#### В.

Bailly, victime de la révolution et des jacobins, premier maire de Paris, quitte cette place, lorsque l'assemblée constituante finit ses sessions; faute qui lui fut commune avec la Fayette et plusieurs autres. II. 38.

Bâle, ville de Suisse où furent signés les traités de paix entre la Prusse et la France; et celle de la même puissance avec l'Espagne. III. 231 235.

Barnave. Il se réunit, ainsi que Dujort et Lameth, avec la Fayette, pour sauver Louis XVI, après son retour de Varennes. II. 134.

Barrère, décenvir et collègue de Robespierre, condamné à la déportation, est mis en prison, s'évade, et depuis amnistié. III. 198.

Barthelem. Son caractère; il négocie la paix en Suisse avec la Prusse. III. 226. Incident qui interrompt les négociations. 228. Intérêts à régler. 229. Tra té de paix. 231. Ses haisons avec le chevaher Tome III.

- d'Yriarte. 233. Il signe avec lui la paix avec l'Es-pagne. 234.
- Bastille. (prise de la) Journée fameuse dans les annales de la révolution. Ce fut l'ouvrage du peuple ; le gouverneur y fut tué. II. 89.
- Bavière. Son échange proposé contre les Pays-Bas. Guerre à ce sujet. II. 144.
- Beaurepaire se brûle la cervelle pour n'avoir pu engager les habitans de Verdun, dont il étoit commandant, à défendre leur ville contre les Prussiens. II. 277.
- Bellonet, officier français, du corps du génie, envoyé secrètement, avec une centaine de canonniers, à Utrecht, pour défendre cette ville contre le stathouder. I. 342.
- Bender ( le maréchal de ) remet la Flandre et le Brabant sous l'empire de Léopold. Le roi de Prusse les avoit abandonnés, par la convention de Reichenbach.
  II. 178. Pris au blocus de Luxembourg par les Français. Il s'étoit rendu célèbre par la conquête rapide et facile du Brabant. III. 240.
- Bentinck. (le comte de) Il accompagne la princesse d'Orange dans son voyage de Nimègue à la Haye. Le passage leur est resusé. I. 309. Emeute qu'il court susciter à la Haye. 318.
- Bequelin, (M.) académicien distingué, préposé à l'éducation de Frédéric-Guillaume II, roi de Prusse. I. 56.
- Berkel, (van) grand pensionnaire de Hollande. Son discours aux états, son apostrophe au comte de Roonne. I. 257-259. Moyen qu'il emploie pour faire

egréer aux patriotes et aux sociétés populaires la médiation de la France. 307.

Berlin. Cette ville sut prise par les ennemis, sous le règne du grand Frédéric. I. 42. Elle devint le centre de la politique de l'Europe, sous le ministre Hertzberg. 71.

Berne. (canton de) Ordre donné aux régimens suisses qui étoient au service des Provinces-Unies, de garder la plus stricte neutralité pendant les troubles de ce pays. I. 117.

Bernstorff, ministre prudent du roi de Danemarck. La ligue anglo-prussienne ne put le faire renoncer à son système d'alliance défensive avec la Russie. II. 178.

Bertrand de Molleville, ministre de Louis XVI. Il se cacha après le 10 août, et fit répandre le bruit de sa mort. II. 265. Il prouve, dans ses annales de la révolution, qu'il y eut à Mantone une déclaration de Léopold et les agens de plusieurs puissances, pour contraindre le peuple français à rendre la liberté à Louis XVI. L'adhésion de Pitt à cette déclaration, au traité de Pavie et au traité de Pilnitz, seroit une preuve que le cabinet de Saint-James a provoqué la guerre actuelle contre la France. 329 et suiv.

Tesenval. (le baron de ) Services qu'il rendit au roi après la prise de la Bastille. II. 91.

Beurnonville, ministre de la guerre. Il dénonce à la gironde de nouveaux massacres projetés par les jacobins, et propose de les faire exterminer. III. 37. Livré à Cobourg par Dumouriez. 39. — Sa jonction avec Dumouriez, opérée par une faute du duc de Brunswick. II. 291.

- Bialinski profite de la terreur imprimée à la diète de Grodno, pour signer le démembrement de la Pologne, en faveur de la Prusse. III. 155.
- Bigot, perruquier du stathouder. Crime qu'il commet pour lui plaire; quelle en fut la suite. I. 200.
- Billaud-Varennes, décemvir condamné à la déportatation avec plusieurs de ses collègues et complices. III. 198.
- Biren. Comment il élude les demandes de la Russie et de la Prusse. I. 80.
- Biron. Il attaque la ville de Mons. Ses revers et terreur pannique répandue dans l'armée. II. 249. Sa situation en Alsace. 289. Et l'utilité de la diversion de son armée. 294.
- Bischoffsverder, ministre et favori du roi de Prusse, dont il flatte les passions, et qu'il irrite, pour l'engager à déclarer la guerre à la France. II. 222.
- Bleswick, grand pensionnaire de Hollande; son caractère, ses talens. Acte honteux qu'il signe en faveur du duc Louis de Brunswick. Promesse que lui arrachent les patriotes. I. 162 et suiv.
- Bois-le-Duc. Pillage et dévastation entière de cette ville. I. 378.
- Boissy-d'Anglas. Son courage et danger extraordinaire qu'il courut à la tribune de la convention, dans l'émeute du premier prairial. III. 200.
- Boleman. Intrépidité de ce médecin, qui tenta d'enlever, avec le secours du jeune Huger, la Fayette, prisonnier à Olmutz. Il y réussit, et eut le bonheur de se réfugier en Prusse, où le roi le fit arrêter et livrer aux Autrichiens. La Fayette fut repris à huit lieues d'Olmutz. III. 299.

Bonaparte. Ses victoires en Italie, en Allemagne et en Egypte. Siéges et prises de villes dans ce pays. III 246. Il s'intéresse à la délivrance de la Fayette et de ses compagnons, qui gémissoient dans les prisons. 305.

Borck, (M. de) militaire instruit, à qui fut confiée l'éducation de Frédéric-Guillaume II. I. 56.

Borysthène. (le ) Fêtes que les bords de ce flenve offient aux yeux de Catherine II, dans son voyage en Crimée. I. 90.

Boufflers. Son courage à la cour de Prusse. Il prédit au roi l'issue malheureuse de la guerre qu'il vouloit entreprendre contre la France, et qu'il compromettroit la vie de Louis XVI, qu'il vouloit sauver. II, 223.

Bouillé, officier-général qui devoit protéger la marche du roi dans son évasion. II. 133.

Bourgoing. Le seul Français qui ait composé un bon ouvrage sur l'Espagne, négocie et conclut la paix avec cette puissance. II. 225.

Bouvine, lieu où les Autrichiens attaquèrent Gouvion, qui se défendit conrageusement. II. 250.

Brabançons. Ce peuple demande sa réunion à la France, ainsi que les Savoisiens. Décret impolitique, qui promet assistance à tous les peuples qui s'insurgeront. III. 19.

Brabant, (Révolution de) occasionnée par l'échange de la Bavière et la suppression des priviléges du pays. II. 146. Les états confédérés de Flandre et de Brabant déclarent leur indépendance. 148. Caractère de cette révolution. ib. Le congrès belgique proclame la souveraineté du people. 149. Factions qui divisent

les esprits. Alimens de ces factions. 150. Innovation que le parti démocratique français veut y introduire. 151 et suiv. Aristocrates qui se font démagogues, pour écraser les démocrates. 154. Succès rapide de cet artifice. ib. Rentrée des Autrichiens dans la capitale. 156. Sa soumission. 178. — La conquête de cette province. La cause véritable de la guerre entre la France et l'Angleterre. III. 30.

Brandebourg, Prusse et Poméranie. Etat, mœurs et habitudes des habitans de ces contrées après la chute de l'Empire romain. I. xvij. Leur culte avant le christianisme, et leur superstition après l'avoir adopté. xviij. Savans qui y portèrent le premier rayon de lumière. xix. Influence des réfugiés français. Avantages qui résultèrent de leur échange avec les naturels du pays. ib. Origine de la maison de Brandebourg, son antiquité et sa pureté. xxi.

Branicki. Ce polonais, neveu du prince Potemkin, livra sa patrie aux Russes et se réfugia dans leur pays. III. 153.

Brienne. (le cardinal de) Système puéril de ce ministre pour sauver la Hollande de l'invasion dont elle étoit menacée par les Prussiens. I. 131. Il détourne les fonds préparés pour la formation du camp de Givet. 335. — Pusillanimité de ce ministre; ses lenteurs; paralysie qu'il introduit dans le gouvernement. II. 3 et suiv. Frayeurs qu'il inspire à Louis XVI. Désarmement proposé et exécuté. 9.

Brissot. Il accuse Lessart, ministre des affaires étrangères, d'intelligence avec l'empereur, et le fait décréter d'accusation. Il. 228.

Broglie. (le maréchal de ) Il rassemble une armée pour contenir Paris, avant le 14 juillet. Usage qu'il en fait. II. 90.

Brunswick, (Elisabeth de) première femme du roi de Prusse, répudiée pour cause d'inconduite. I. 71. Brunswick. (le duc de ) Son portrait, sa conduite; fautes qu'il auroit épargnées au roi de Prusse, si ses avis avoient été suivis. I. 67. Envoye reconnoître le camp de Givet. Paroles remarquables de ce prince à l'occasion de ce camp. Sa marche rapide en Hollande.. 132. Il s'empare d'Amsterdam et soumet tout le pays au stathouder. 133. Pouvoirs illimités qu'il reçoit du roi de Prusse. 352. Emissaires qu'il envoie à Givet. 353. Son entrée sur le territoire hollandais. 363. Il surprend un poste inexpugnable. 373. Il force Amsterdam à capituler. 374. - Il est nommé général de la coalition. Imprudence de son manifeste, qui révolte et réunit tous les Français. II. 246. Il s'empare des villes de Longwy et de Verdun. Faute qu'il commet. 287. Maladie contagieuse qui emporte près de vingt mille hommes à son armée. ib. Autre fante de ce prince, qui auroit pu chasser Dumouriez jusqu'à Châlons. 290. Nouvelle faute qui facilità la jonction de Beurnonville et de Kellermann avec lui. 291. Après l'affaire de Valmies, il négocie une trève que Dumouriez rompit. Perte de plus de vingt-cinq mille hommes. 293. Il capitule avec Dumouriez. Sa retraite. Etonnement de l'Europe. Problème à résoudre sur les causes de cette retraite. 295. - Il est abandonné par les Autrichiens en Alsace. Traité secret pour livrer cette province à l'empereur. III. 87.

Battu par Hoche et Pichegiu. 88. Ses plaintes au roi de Prusse du peu de concert qui règne entre les allies. 10. Il quitte l'armée. Son départ et ses plaintes occasionnent un reficidissement entre les cours de Prusse et de Vienne. 89. Sa déclaration aux habitans de la France, impolitique et insolente, par les promesses et les menaces qu'elle contient. Les prétextes en sont les mêmes que ceux de la déclaration du roi de Prusse. 362. Dans sa déclaration additionnelle, les menaces sont encore plus extravagantes. 368. — Sa lettre au roi de Prusse pour l'engager à se détacher de la coalition. Motifs qui lui font donner sa démission du commandement des armées. Il se plaint de la coalition, et lui prédit qu'elle ne réussira pas. III. 259.

Brunswick. (le duc Louis de) Il préside à l'éducation de Guillaume V, dernier stathouder. Tutelle honteuse qui lie servilement, et pour toujours, le jeune prince à son mentor. Son départ de Hollande. I. 161.

Bulgakou. Il fut une des causes principales de la guerre entre la Russie et la Turquie. I. 91. Il détruit auprès de l'impératrice de Russie les insinuations du roi de Prusse contre la France. II. 13.

Bureau de Puzy Sa détention avec la Fayette, Latour-Maubourg et Lameth; circonstances qui l'ont accompagnée. Horrible traitement qu'ils éprouvent en Prusse et dans la forteresse d'Olmultz. C'est à Bonaparte qu'ils doivent leur délivrance. HI. 295-307.

Burke. Couleurs sous lesquelles il peint l'assemblée constituante. II. 95. Ce qu'il dit de la France, et ce que lui répond Mirabeau. III. 19.

C.

- CAILLARD, chargé des affaires de France à la Haye, etc. Excellent mémoire qu'il a rédigé sur la révolution des Provinces-Unies, I. 134 à 386.
- Callemberg, (le comte de) hollandais attaché au stathouder. Bon mot que lui dit le rheingrave de Salm. I. 362.
- Calonne. (M. de) Sa prodigalité envers le rheingrave de Salm. I. 360. Convention des notables. Imprudence de son choix. II. 43.
- Camille Desmoulins, auteur du Vieux Cordelier, qu'il fit à la sollicitation de Robespierre. L'accueil prodigieux que le public fit à cet écrit, lui mérita l'accusation des cordeliers et des jacobins. Robespierre, qui parut le défendre, l'envoya lui-même au supplice. III. 116.
- Camus, Bancal, Quinette et Lamarque, commissaires de la convention, envoyés pour s'assurer de Dumouriez. Il les fit arrêter et les livra à Cobourg. III. 38.
- Capellen, (le baron de) hollandais distingué par son patriotisme. Danger qu'il cournt à Zutphen. Sa fuite. Dévastation de ses biens. I. 313. Mort des traitemens barbares qu'il reçut à Utrecht où il commandoit. 367.
- Carnot. Révolution qu'il fait dans la tactique; auteur de plusieurs plans de campagne, co çus avec génie. III. 73.
- Carletty. Il signe un traité de paix avec la France, au

nom du grand-duc de Toscane, qui fut le premier à reconnoître la république. III. 219.

Carrier, proconsul atroce, dont les cruautés sont connues sous le nom de mariages républicains. III. 85.

Casimir-le-grand. Il donna une constitution à la Pologne qu'il rendit heureuse et florissante. III. 135.

Cateau-Cambresis. Bataille gagnée par les alliés qui viennent à quarante lieues de Paris. III. 98.

Catherine II. Ses menaces au duc de Courlande. I. 80. Alarmes que répand dans l'Europe son projet de voyage en Crimée. 80-87. Prestiges et Féeries de ce voyage. ib. Son séjour à Kiow. Son entrevue avec le roi de Pologne. 90. Avec l'empereur Joseph II à Catherinowslaw. 92. Son projet de ressusciter les républiques grecques. 94. Motifs qui en font ajourner l'exécution. Plan de conciliation. 95-97. Ses motifs de vengeance contre les cours de Londres et de Berlin. II. 5. Elle consent au projet d'une quadruple alliance. 6. Orage qui se forme contr'elle dans le Nord. 17. Sa position à l'égard de la Suède. 20. Affront qu'elle reçoit de Gustave dans la personne de son ministre. 21. Son aveuglement et sa sécurité à l'égard du roi de Suède. 23. Ses alarmes et crise dangereuse de son empire. 24. Elle soulève l'armée suédoise. 27. Perd les fruits de cette mesure. 28. Refuse la médiation de la Prusse et de l'Angleterre, ses ennemis. 31. Propose à Stanislas-Auguste un traité d'alliance entre la Pologne et la Russie. 33. Cette proposition est rejetée. 40. Elle s'adresse inutilement à la cour de France. 42. Propositions de paix avec les Turcs, par l'organe de Choiseul - Gouffier. 51. Sa flotte est battue par

le roi de Suède. 161. Menacée par le roi de Prusse et la Pologne, en guerre avec la Suède et les Turcs, sans espoir du côté de l'empereur. 162. Elle fait la paix avec le roi de Suède, sans l'intervention d'aucune puissance. 176. Progrès rapides de ses armées en Turquie. 181 et suiv. Nouvelle ligue contre elle, pour la forcer a donner la paix à la Porte-Ottomane, et pour s'opposer à la révolution de France. 183. Paix de Sistow qui sauva l'empire turc. 185. Ses vues en se rendant à l'avis des princes français qui veulent la guerre. 194. Elle proteste contre la constitution de Pologne. 198. Sa politique dans la guerre de la coalition contre la France. Elle dirige ses vues contre la Pologne, prétextant des griefs qui n'avoient point de fondement. 239. — Sous quel injuste prétexte elle s'empare de la Pologne. III. 79. Elle déclare la guerre aux Polonais pour s'être donné une constitution garantie par le roi de Prusse, et ensuite abandonnée par ce prince. 139. Elle trahit les fédérés de Targowice qui désiroient de rétablir l'ancien gouvernement de Pologne. Pour engager le roi de Prusse à ne pas s'opposer à la conquête de ce pays, elle lui promet la Grande-Polognet les villes de Thorn et de Dantzick, et persuade à l'empereur que c'est le seul moyen de reteuir le roi de Prusse dans la coalition. 145. Sa conduite pen généreuse et indigne d'elle, à l'égard du général Kosciusko, blessé et pris les armes à la main. Droit des gens et de la guerre violés dans sa personne. 172. Vengeances excitées en Pologne après la prise de Varsovie. 174. Lettre qu'elle fait adresser par ses ministres à la confédération de Targowice. 254.

- Cattembourg, quartier de la ville d'Amsterdam, habité par les matelots. Emeute et combat entr'eux et les patriotes. I. 278.
- Chabot. Mot affreux et sublime de ce conjuré, pour rendre le roi odieux au peuple et amener le 10 août. II. 261.
- Champ-de-Mars. Fédération. Rassemblement séditieux. Pétition pour la déchéance. Fusillade. II. 135.
- Charles IV, roi d'Espagne. Motifs qui l'ont engagé à la paix et à reconnoître la République. Reproches que lui out fait les émigrés et la coalition. III. 220.
- Charlemagne. Liberté du peuple français sous son règne. II. 59.
- Charrette organise et conduit la guerre de la Vendée. III. 85.
- Chasteler, (le marquis de) chargé par l'empereur de négocier avec la Fayette et les autres prisonniers français, les conditions auxquelles ils devoient se soumettre pour sortir des prisons d'Olmutz. III. 305.
- Château-Vieux. Indignation et mépris que ce régiment inspire à la garde nationale, parce que les hommes à piques avoient promené en triomphe, dans Paris, ces Suisses condamnés pour la révolte de Nancy. II. 206.
- Chauvelin, ministre envoyé à Londres, pour solliciter la médiation de l'Angleterre entre la France et les puissances coalisées. II. 237. Machiavélisme du cabinet de St-James. ib. Accrédité par le pouvoir exécutif, l'Angleterre refusa de le reconnoître pour ambassadeur, après la mort du roi. III. 24. Il offre vainement la réparation des griefs dont elle se

- plaignoit; il reçoit l'ordre d'évacuer le territoire. 28-29-
- Chevalerie. (la) Ce qu'elle étoit sous le règne de la féodalité. Preuve de la barbarie et de l'ignorance de ces temps. II. 61.
- Cicéron, (Jean) électeur de Brandebourg, fondateur de l'Université de Francfort. I. 19.
- Clairfait et Cobourg. Ces généraux autrichiens surprennent les cantonnemens français, s'emparent de Liége, battent le général Valence, font lever le siége de Maëstrich, et forcent Dumouriez à évacuer la Hollande et les Pays-Bas. III. 33-35.
- Clergé. (le) Sa puissance sous la hiérarchie féodale. II. 60. Réunion du bas-clergé à la minorité de la noblesse. 85. Dans quel esprit fut décrétée la nouvelle constitution du clergé. 112.
- Club des cordeliers. Ses chefs et ses divisions avec le club des jacobins. Tableau de la situation affreuse où la France fut plongée sous leur règne. III. 109-110. Traits héroïques qui ont honoré la France dans ces temps d'une atrocité infernale. 112. Voile jeté sur la déclaration des droits. Ronsin, Hébert, Chaumette, Momoro, leurs chefs, envoyés au supplice. 117.
- Coalition des puissances. Leurs erreurs sur les ressources de la France, à l'époque où la guerre sut déclarée. II. 242. Indignation générale que cet événement excite. 244. Cause de l'affreuse anarchie jacobine qui menace un moment de renverser l'ordre social dans tout l'univers. 245. Effets des premiers succès de la coalition. 285-286. Comment elle a secondé les vues des révolutionnaires du 20 août. III, 3. Elle

resserre ses nœuds, après le décret de la convention. qui promet assistance à tous les peuples qui s'insurgeront. 20. Nouveaux alliés qu'elle acquiert. ib. 29-31. Système étrange qu'elle adopte, après la défection de Dumouriez. 77. Sa conduite à l'égard de la Vendée et des princes français. 78. Système de spoliation. 79. Prétexte que l'émigration de quelques Polonais lui fournit pour la conquête et le pastage de la Pologne. 79. Refroidissement entre les cabinets de Berlin et de Vienne. 89. Défection du roi de Prusse. 92. Ses motifs. 93. Il y rentre, moyennant les subsides que la de nue l'Angleterre. 96. Double prétexte dont elle se couvre ; la tyrannie contagieuse de la démocratie, et l'instabilité d'un gouvernement ambitienx. 105. Fausseté de ces deux assertions, et combien elles lui ont été funestes à elle-même, ainsi qu'à la France.105 - 107. El es n'ont été avantageuses qu'à l'Angleterre. ib. 108. Elle perd le roi d'Espagne. ib. Parallèle de la conduite des rois avec celle des jacobins. 177-180. Provinces qu'elle vouloit enlever à la France. 186. Détail des pertes qu'elle éprouve dans la campagne de 1795. Alliés qu'elle perd. 187-206-219-220-221. Sa conduite plus qu'équivoque à l'égard des princes français et des émigrés. 223. Ce qu'elle devoit faire contre la France; ce qu'elle n'a pas fait. Reproche que lui adresse le duc de Brunswick. Le défaut de plan et de concert la fait échouer à Dunkerque, à Maubeuge, à Lyon, à Toulon, à Landau. 273.

Coblentz. Réunion des émigrés. II. 212. Avec quelle joie ils y reçoivent le roi de Prusse. 246.

Cobourg. Ses victoires sur Dumouriez. III. 33-35. Manifeste aux Français qu'il rédige de concert avec lui pour donner un roi à la France. 40-41. Il assiége et prend Valenciennes. 45. Il désavoue le manifeste de Dumouriez, dès qu'il connoît l'impuissance de ce général. 76. Son inaction après la prise de Valenciennes et de Condé, et avoir sommé Cambray de se rendre. 81. Il perd la bataille de Fleurus, et sept mille hommes dans la forêt de Soignes; il emmène les débris de son armée au-delà du Rhin. 102. Cocarde nationale. Présentée à Louis XVI après la prise de la Bastille. II. 92.

Collot-d'Herbois, l'un des décenvirs, comédien et bourreau exécrable, fit mitrailler les habitans de Lyon, et voulut détruire cette ville de fond en comble. III. 83. Un citoyen désespéré voulut le poignarder; cette tentative fit égorger une foule d'infortunés. 118. Robespierre se servit du même prétexte. Voyez Robespierre. Déporté à Cayenne avec Billaud son collègue et son complice. 198.

Comédiennes françaises. Galanterie du roi de Prusse à leur égard. Dans quelles circonstances il les fait chasser de Berlin. I. 72.

Comité de Salut Public, branche du gouvernement révolutionnaire. III. 57. Ordre barbare et digne des cannibales de ne point faire d'Anglais prisonniers, et de les égorger sur le champ de bataille. 84. Traités de paix qu'un autre comité conclut avec l'Espagne, la Prusse et le landgrave de Hesse-Cassel. 226-227-232. Voyez Traité de Paix.

Commune de Paris, formée la nuit du 9 au 10 août

par des commissaires de sections. II. 262. Elle s'empare de tous les pouvoirs et fait triompher le crime jusqu'au moment de sa chute avec Robespierre. 266-267. Circulaire atroce envoyée dans les départemens par le comité de salut public de cette commune pour y annoncer les massacres de septembre et les étendre dans toute la France. 370. Ces massacres y sont présentés comme l'ouvrage du peuple et un acte de justice. 371.

Commerce (le traité de ) entre la France et la Russie. un des griess de l'Angleterre contre cette dernière puissance, et l'un des prétextes employés par la ligue anglo - prussienne, pour allumer la guerre entre les Russes et les Tuics, I. 83.

Condé. (le prince de ) Son émigration au 14 juillet. II. 91. Sa lettre de concert avec les princes de Bourbon et d'Enghien à Louis XVI, dans la juelle ils l'assurent de leur fidélité et de leur résolution à périr, plutôt que de souffrir le renversement de la monarchie. 338.

Confédération de Pologne. Lettres que lui écrivent les ministres de Russie et de Prusse. Sous prétexte de jacobinisme et de l'ordre à établir, il déclarent à cette confédération coupable, que le projet des trois cours est de resserrer les limites de la Pologne. III. 254.

Constitution de Pologne. Sa preclamation Sugesse de la diète dans sa rédaction. Il 196 et suiv. Protestation des fedérés à Targowice. 198.

Contre-révolution. Sers donné à ce not cons les clubs et comités révolutionnaires. III. 74.

Convention

Convention entre la république française et le roi de Prusse. Son objet pour la France, de couvrir la Hollande et les Pays-Bas, et pour la Prusse d'éloigner de ses états le théâtre de la guerre, en assurant la neutralité du nord de l'Empire. 111. 279.

Convention nationale (la) divisée dès son origine en deux partis, la gironde et la montagne. III. 5. Elle fait le procès au roi. Chefs d'accusation. 7. Son incompétence. q. Motifs de ceux qui vouloient faire périr le roi. 10. Elle déclare la guerre à la Hollande et à l'Angleterre. 29. Griefs des parties belligérantes. ib. Guerre declarée, quelque temps apiès, à l'Espagne. 31. Situation de la France à cette époque. ib. Arcestation de vingt-deux de ses membres. 48. Subjuguée au 31 mai par le parti de la montagne, elle sait de vains efforts pour empêcher l'arrestation des girondins, 48. Origine de la tyrannie la plus odieuse et la plus sanglante. 49. Après le 9 thermidor, la convention se trouve placée entre deux partis violens qui tendent également à bouleverser la France et la livrer à l'étranger ; ce sont les anarchistes et les royalistes. 192-194. Conduite sage de la convention dans cette situation critique. 195. Sa conduite impolitique et arbitraire dans le procès qu'elle intente aux collègues de Robespierre; n'osant les condamner à l'échafaud, elle les fait déporter, et donne à leurs partisans l'occasion de soulever la populace. Assiégée dans son enceinte, elle faillit y férir le 16r prairial. Délivrée par le courage de quelques sections, elle fait attaquer et désarmer les factieux. 197 et suiv. Principes qu'elle a méconnus; Tome III.

fautes qui ont amené le 13 vendémiaire. 207-214. Fautes qui en furent la suite et qui influèrent sur le gouvernement pendant toute la durée de la constitution de l'an III. 217.

- Corday (Charlotte) assassine Marat. Mot de madame Roland à ce sujet. III. 63.
- Corps franc, milice bourgeoise établie en Hollande pour réprimer les abus de l'autorité stathoudérienuc. I. 202.
- Corse. Prise de cette île par les Anglais. III. 103. Ils en font la conquête au nom du roi d'Angleterre. 103.
- Cour de France. (la) Faute qu'elle commet au commencement des états-généraux. II. 84. Ordonne aux états de quitter le lieu de leurs séances. 85. Sa consternation à la nouvelle de la prise de la Bastille. 90. Son opinion sur l'augmentation de puissance de l'assemblée constituante après le 4 août. 99.
- Cracovie. Acte d'insurrection, dressé et signé par tous les habitans de cette ville, qui jurèrent fidélité à la nation et obéissance à Kosciusco. III. 160. Pouvoir dictatorial qui lui est confié. 161. Ses victoires. 162 et suiv.
- Crimée. (voyage en ) Artifices que le prince Potemkin employe pour tromper l'impératrice de Russie. I. 88.
- Custine. (madame de) Son courage pour sauver son père et son époux. III. 112.
- Custine. Ses conquêtes en Aliemagne. III. 18. Soupconné de trahison. 45. Il prend le commandement des débris de l'armée que commandoit Dumouriez. ib. Sa marche rapide et hardie sur Spire. — Prise de Mayence et sa reprise par le roi de Prusse. II. 351.

Dampierre. Mort héroïque de ce général à la bataille de Famars. III. 44.

Danemarck (le) se déclare pour la Russie. Le prince royal entre en Norwège. II. 26. Défection des Danuois. 28.

Danton, un des principaux auteurs des massacres du 2 septembre. II. 279. — Sa férocité dans le procès de Louis XVI. III. 14. Son caractère. Ce qu'il dit de Louis XVI. Il vent terminer la révolution en donnant la couronne au duc d'Orléans. Forcé de quitter le comité de salut public par Robespierre, qui ajourne sa mort. 64-65. Il perd sa puissance dès qu'il cesse d'être terrible. 68.

Dantzick. Prétentions du roi de Prusse sur cette ville.

I. 80. Il s'en empare, ainsi que de Thorn, sous prétexte d'écarter le jacobinisme de ses états. III.

148.

Décemeirs, (les) nom donné aux membres du comité de salut public après la mort d'Hérault et Simon, leurs collègues. III. 73. — Tableau de leur
gouvernement. 109 - 115. Robespierre songe aux
moyens de l'arrèter dans son débordement, ou d'en
profiter. ib. Acte d'accusation porté contre ceux
qui avoient échappé au 9 thermidor. Ils sont condannés à la déportation, et trouvent, à l'exception
de Billaud et Collot-d'Herbois, les moyens de s'y
sonstraire. 197. Mouvemens séditieux excités par
leurs partisans, le 1er. prairial. Assassinat de f'erraud, et danger de la convention. 199.

- Degrave, le seul ministre constitutionnel de Louis XVI, qui resta au ministère de la guerre par attachement pour la personne et les malheurs de ce monarque. II. 228. Renscignemens qu'il donne sur l'attaque dirigée par Dillon, et sur l'état incomplet de l'armée. 249.
- Démagogues. Lour tactique et leurs secrets pour agiter la populace. III. 45.
- Démocrates, nom donné au parti populaire. Leur influence sur l'assemblée constituante. Fautes graves qu'ils lui font commettre. II. 100.
- Denonciations, arme décemvirale, décret de proscription ou de mort. III. 62.
- Dessau, (prince de) de la secte des illuminés, et favori du roi de Prusse. I. 73.
- Desèze, défenseur de Louis XVI. III. 11. La simplicité de son plaidoyer. Ce qu'il auroit pu être si Louis XVI ne s'y étoit pas opposé. Mot du roi quand Desèze lui présenta la péroraison: Je ne veux pas attendrir. 12-13.
- Des ill, grand pensionnaire de Hollande. Résolution prise pour autoriser chaque membre à émettre impunément son vœu. I. 212.
- Diète polonaise. Sagesse de cette assemblée dans la constitution qu'elle donne aux Polonais. II. 196.
- Dillon. (Arthur) Il force l'armée prussienne à faire un long détour qui lui fit perdre plus de huit jours. II. 267. Accusé d'un projet de conspiration au Luxembourg: les tyrans se servent de ce prétente pour envoyer à l'échafaud une foule de victimes innocentes. III. 117.

- Dillon, (Théobald) massacré par le corps qu'il commandoit, et qui s'enfuit au premier coup de canon. II. 249.
- Directoire de la république française. Tableau de ses opérations, opposé à celles de Bonaparte. III. 246.
- Dogger-Banck. Combat naval entre les Hollandais et les Anglais, où ceux-ci, quoique supérieurs en force, furent obligés de prendre le large. I. 178. Douleur du stathouder, et joie des patriotes, en apprenant cette nouvelle. 179.
- Dombrows/y défend la Grande Pologne avec une armée de paysans contre 40 mille Prussiens. UT. 170.
- Dominique. (la) Cette île, tombée au pouvoir des Anglais, se soulève et les chasse. III. 240.
- Droit de recommandation, ainsi nommé pour exprimer l'influence du stathouder sur l'élection des régens et des magistrats. I. 156.
- Duisbourg. Prise de cette ville par le parti du prince d'Orange. I. 314.
- Dumouriez, ministre de Louis XVI; son caractère. II. 228. Quel parti la cour pouvoit retirer de sa popularité. 229. Se trompe sur les dispositions du roi de Prusse, et provoque la guerre contre l'empereur. ib. Ce ministre change le plan de campagne concerté entre Luckner, la Fayette et Rochambeau. ib. Querelle scandaleuse entre lui et les trois autres ministres. Il se fait employer comme lieutenant-général sous les ordres de Luckner. 251. Sa désobéissance à la Fayette facilite les premiers progrès

de l'ennemi. 270. Il parvint au commandement général de l'aimée. ib. Position avantageuse qu'il prend pour arrêter l'armée combinée de Prusse et d'Autriche. 287. Sa lettre au général Biron, sur les moyens qu'il a employés pour repousser l'ennemi des fro :tières de la Champagne. 288 et suiv. Il croit rendre certaine la perte des ennemis, soit qu'ils avancent ou reculent. 292 et suiv. Bataille de Jemmappe et victoire complète sur les Autrichiens. - Prise de Mons. III 18. Prise des Pays-Bas. b. Il menace la Hollande et affoiblit ses forces en les divisant. 19. Ses conquêtes en Hollande. 32. Titre qu'il prend dans ses lettres avec lord Aukland. 33. Chute aussi rapide que son élévation avoit été prompte. Il laisse enlever ses cantonnemens : forcé de quitter la Hollande, il livie et perd la bataille de Nervinde, et se retire au camp de Maulde. 33 - 35. Il trahit la cause des républicains, et veut donner un roi à la France. ib. Il est accusé de trahison par Marat. 38. It tente la fidélité de Beurnonville, et le fait arrê er avec les quatre commissaires que la convention lui avoit envoyés dans son camp. ib. Il les livre à Cobourg, comme garant de la sûreté de la famille royale. 39. Son escorte autrichienne indigne l'armée: 40. Il est obligé de s'ensuir du territoire français. 41.

Duranthon, ministre de Louis XVI, distingué par la modération de ses principes. II. 228.

### E.

ECKEREN - DE - ZUYDRAS, ardent stathoudérien.
Motif de son voyage à la Haye. I. 317.

- Eciuses. Les états de Hollande font ouvrir la grande écluse de Minden pour arrêter la marche du duc de Brunswick. I. 356.
- Edits sur la liberté de la presse et des consciences. I. 63. Contradictions dans ces édits. ib. Edit de religion. 389.
- Efferen, bataillon du prince d'Orange, battu par un détachement de la bourgeoisie d'Utrecht. I. 263.
- Elbourg, Hattem. Troupes envoyées contre ces deux villes. Signal de la guerre civile. I. 115-211. Tous les habitans, hommes : femmes et enfans se réfugient de l'autre côté de l'Yssel. 215. Pillage d'Elbourg. 314.
- Electeurs. Leur rassemblement à l'hôtel-de-ville, au commencement de la révolution. II. 89.
- Elizabeth. (madame) Son angélique pureté inspira des remords à Robespierre. III. 102.
- Emigrés. (les) Leur rassemblement à Worms et à Trêves. II. 200. Seconde révolution qu'ils auroient pu prévenir. 207. Leur ardeur pour une guerre dont ils croyoient prédire le terme et l'issue prochaine. 209. Décret de proscription qui les assimile tous, sans distinguer l'âge, le sexe ni les motifs de leur absence. 211. Leur retraite et leur armement à Coblentz. 212. Déclaration du roi de Prusse et de l'empereur en leur faveur. 216. Louis XVI sollicite leur désarmement auprès des puissances. 18. Considération dont ils jouissent chez l'étranger. 218. Leur rappel en France. Séquestre de leurs biens, en cas de désobéissance. 225. Prétextes et raisons de ne pas se conformer à ce décret. 226. Leur ivresse et leurs fausses

espérances à la nouvelle de la déclaration de guerre. 231. Ils reçoivent le roi de Prusse à Coblentz comme un sauveur. 245. — L'Angleterre les abandonne à Quiberon. Ils périssent au nombre de trois mille. Ceux que le fer avoit épargnés sont fusillés. III. 225.

- Emigration. Après l'arrestation du roi elle devient très-noubreuse. Espoir des émigrés d'armer les étrangers et de reconquérir leurs priviléges. 126.
- Emprunt forcé. Moyen révolutionnaire qui livra au gouvernement de ce temps-là toutes les fortunes. III.72.
- Enhoff. (comtesse d') La troisième des femmes vivantes du roi de Prusse. I. 72.
- Ephraïm. (le juif) Conduite du roi de Prusse à son égard. I. 60.
- Espagne. Elle est menacée par l'Angleterre, et d'après les conseils et l'attitude imposante de la France son alliée, elle évite cette guerre et rend les navires qu'elle avoit pris. II. 178. Le roi sollicite vainement en faveur de Louis XVI. Il entre dans la coalition. 20. Battue à Saint-Jean-de-Luz, à Figuières, à Iron. III. 103. Les injustices qu'elle éprouve des Anglais la détermine à la paix. 108. Motifs apparens de cette cour pour continuer la guerre avec la république. Ses intérêts véritables en faisant la paix. 220. Menacée d'une ruine totale. 221. Le ministère espagnol fait sonder les dispositions du comité de salut public. Négociations rapides et conclusion de la paix, à l'insçu de l'Angleterre. 226. Craintes de la cour de Madrid sur la continuation de la guerre. Prières pu-

- bliques dans tout le royaume. Honneurs accordés au ministre qui lui donna la paix. 236.
- Esterno, (le comte d') ministre de France en Prusse.

  Plan de conciliation qu'il y propose au roi pour appaiser les troubles de Hollande. I. 118-235.
- Etats Généraux. A quelle occasion et quel fut le premier qui en demanda la convocation. II. 43. Jour assigné par Louis XVI pour cette assemblée. 82.
- Etats (les) de Brandebourg. Changement qu'ils subissent, leur remplacement et despotisme qui leur succède. I. xix-xx.
- Eton. Erreurs de cet historien sur l'impératrice de Russie. II. 5. Et sur le prince de Nassau. 17.
- Etre-suprême. (fête de l') Déclaration ridicule et sacrilége arrachée par Robespierre à la convention. III. 119. Beau mot d'un gendarme à ce monstre baigué dans son sang au 9 thermidor. 126.
- Europe. Son tableau politique lorsque Frédéric Guillaume II monta sur le trône de Prusse, I. 47. Politique et conduite des puissances, lors de la rupture entre la Porte et la Russie. 98. Situation des puissances de cette partie du monde, à la mort de Frédéric-le-Grand. v-vi. Pourquoi l'histoire de l'Europe moderne nous intéresse si peu pendant le cours de tant de siècles, depuis la chute de l'empire Romain. ix et suiv.
- Eward. Son influence sur la cour de Prusse. Alarmes qu'il y répand sur le projet de la quadruple alliance. II. &.

## F.

- Famars. (camp de ) Bataille où périt héroïquement le général Dampierre. III. 44. Faute de la coalition, après la dispersion de ce camp et la terreur qui en fut la suite. 80.
- Fédéralisme. (guerre du ) 58-59.
- Fédération du Champ-de-Mars. Situation des esprits à cette époque. Enthousiasme du peuple pour l'assemblée constituante. 114 et suiv.
- Féosal. (système) Ressemblance qu'il donne aux nations modernes de l'Europe, avec les Tartares et les habitans du Caucase. I. IX.
- Ferraud, tué dans le sein de la convention, et sa tête portée sur une pique. III. 200.
- Fersen. Il gagne la bataille de Macieowice, où Kosciusko fut blessé et pris par les Russes, qu'il avoit repoussés trois fois. III. 171.
- Fink. (le comte de ) ministre de Frédéric-le-Grand. Sa nièce fut maîtresse du roi de Prusse. Í: 72.
- Elendre. Situation de ce pays avant l'insurrection des Brabançons. II. 149. Troubles et massacres qui eurent lieu après l'arrestation du général Vandermersch. 155. Rentrée des Autrichieus dans le pays insurgé. 156. Soumission des Pays-Bas. 178.
- Flessingue. Emeutes et massacres dirigés par le parti Orange. I. 316.
- Fleurus. Victoire remportée sur le prince de Cobourg.

Cette bataille, livrée par Jourdan, fut décisive, et força les Autrichiens à repasser le Rhin. HI. 102.

Florida Blanca. (M. de) Il seconda la ligue angloprussienne, par son influence sur le caractère timide de Brienne. II. 11.

Foczany. Conférences qui y eurent lieu pour terminer la guerre de Turquie. II. 114.

France. Etat des esprits sous le règne de Louis XV et sous Louis XVI. 72 et suiv. Intérêts de cette puissance dans la querelle des Provinces-Unies et du stathouder. I. 234. Proposition qu'elle fait aux états des Provinces-Unies, d'intervenir en leur faveur, et de mettre fin à leurs troubles. 306. Circonstance qui rend de nul effet cette intervention. 309. Tentatives de la cour de Petersbourg auprès de Louis XVI, pour se joindre à elle et à l'empereur, contre la ligne formée dans le Nord. Tableau de la France à cette époque. II. 42 et suiv. Perte graduelle de sa considération. 49. La ligne anglo - prussienne cherche à diriger toutes les puissances contr'elle; et c'est dans cet espoir qu'elle s'efforce de pacifier celles qui sont en guerre. 160-163. La France offre de soutenir l'Espagne de toutes ses sorces contre l'Angleterre qui vent lui déclarer la guerre. 178. Ses ressources contre la coalition. Erreur des puissances à ce sujet. 242. Nombre des factions qui la divisent et leur caractère. 243. - Apres avoir lutté contre la coalition, réponssé et battu les armées étrangères, envahi les provinces belgiques, affranchi la Hollande, et soumis toute la rive gauche du Rhin, elle entre en négociations de

paix avec la Prusse, l'Espagne et le landgrave de Hesse-Cassel. Les traités avec ces treis puissances préparent la ruine de la coalition et consolident la république française. III. 221 - 236 - 279 - 291.

François II succède à Léopold; il répond avec aigreur aux dé, êches menaçantes de Dumouriez. Vues intéressées de la maison d'Antriche à l'époque de la guerre. II. 232 et suiv. Griefs dont il se plaint dans son manifeste. 245. - Il demande la levée en masse de tous les cercles. Le roi de Prusse s'y oppose. III. 90. Imprudence de cette demande. 91. Il vient prendre le commandement des troupes en Flandre; bat les Français à Catean-Cambresis, et s'avance à quarante lieues de Paris; terme des prospérités antrichiennes en France. 97. Il fait le plan d'une attaque générale auprès de Tournai, où les alliés sont battus deux fois. 100. Violation du droit des gens dans les personnes de la Fayette, Puzy et Maubourg. Il donne audience à madame de la Fayette, et lui permet, ainsi qu'à ses filles, de partager la captivité de cet illustre prisonnier. Conditions mises à leur liberté. 297-307.

Fraser, courrier extraordinaire envoyé par lui à Londres, concernant la quadruple alliance proposée par la cour de Versaitles. II. 7.

Frères de Louis XVI. (lettre des) Ces princes lui mandent, par la voie de l'impression, qu'ils ont réclamé les secours des puissances contre l'assemblée nationale; que le traité en a été signé à Pilnitz par les cours de Vienne et de Berlin le 27 août 1791,

et que les autres cours sont dans les mêmes dispositions. II. 340.

Frédéric Ier, électeur de Brandebourg; il abattit la tyrannie féodale et anarchique du pays. I. xix.

Frédéric IV, électeur de Braudebourg. Il fit prisonnier, en 1332, Frédéric d'Autriche, époque d'où l'on peut dater la rivalité qui depuis éclata si souvent entre cette maison et celle de Brandebourg. I. xxij.

Exemple de modération que donna ce prince dans des temps de barbarie. Il refusa deux royaumes. I. xxiij.

Frédéric-Guillaume, électeur de Brandebourg, répara tout ce que son prédécesseur avoit perdu. Présages de sa grandeur. Guerres qu'il soutint. Alliés et puissances qu'il secourut. Il mérita et obtint le surnom de grand électeur. I. xxvij-xxx.

Frédéric Ier, roi de Prusse. Toute son ambition fut d'être roi. Il obtint ce titre de l'empereur Joseph Ier, qui érigea pour lui le duché de Prusse en royaume I. xxx. Placé entre le grand électeur et Frédéric-Guillaume, il en parut plus petit. Son caractère. xxxj.

Frédéric - Guillaume Ier, roi de Prusse. C'est à une plaisanterie de deux Anglais que fut due la création d'une puissance militaire qui changea tout le système politique de l'Europe. Guerres qu'il entreprit. Nombreux traités qu'il signa. Sa dureté en-

vers son fils. Son caractère par Frédéric-le-Grand. I. xxxj.

Frédéric - le - Grand, roi de Prusse. Différence qui existe entre lui et Frédéric - Guillaume II. I. iv. Son caractère et ses qualités. ib. En quel état il laisse la Prusse. v. Aperçu de sa vie. Emprisonné à Custrin; obligé d'assister au supplice de Katt son ami. 35. Il offre ses secours à Marie-Thérèse, qui les refuse. Il lui déclare la guerre et s'empare de la Sitésie. Son machiavélisme à l'égard de la France. 37. Sa position périlleuse dans la guerre de 1741. Victoire qui mit le sceau à sa réputation. 38. Lettre qu'il écrit à l'Ambassadeur d'Angleterre. Ses dispositions à l'égard du roi de Pologne. Lettre laconique au maréchal de Belle - Isle, en faisant la paix sans la France qui étoit son alliée. 30. Il soutient la guerre contre la moitié de l'Europe, voit sa capitale prise, et triomphe de ses ennemis. 40 - 43. Il s'oppose à la conquête de la Bavière. 44. Sa politique depuis la paix de Hubertzbourg. 65. Rapprochement entre les cabinets de Versailles et de Berlin. Cause qui empêcha l'effet de cette révolution politique. ib. Ses adieux à sa nièce, devenue princesse d'Orange. 154. Bou mot au sujet de la paix sur la navigation de l'Escaut. 183.

Frédéric-Guillaume II monte au trône à l'âge de quarante-deux aus. Espérances que son règne fait concevoir à ses sujets. I. 56. Paroles flattenses que lui adresse le grand Frédéric, son oncle. 57. Surnom

qu'il désire mériter. ib. Il donne la première idée de la ligue germanique. ib. Sa conduite envers les ministres de son oncle. But qu'il se propose au commencement de son règne. 59. Sa devise. 60. Opérations qui, dans l'intérieur, excitèrent le plus de contentement. 61. Comment il réprime les intrigans. il. Bon mot qu'il leur adresse. Edits pour la liberté de conscience et de la presse. 62. Contradiction dans ces édits. ib. Changement de conduite dans sa politique. 66. Il néglige le prince Henri son oncle, et l'écarte des affaires, ainsi que le duc de Brunswick. 67-68. Il répudie sa première femme, et humilie celle qui lui succède en se livrant à ses maîtresses. 71. Nombre de ses femmes légitimes vivant en mêmetemps. 72. Pouvoir que la secte des illuminés prend sur lui, et fautes qu'elle lui fait commettre. 73. Contradictions frappantes dans sa conduite; quelles en furent les causes, 77. Réparations qu'il demande aux états-généraux des Provinces-Unies. Il se dispose à leur déclarer la guerre. 127. - Son opinion sur la guerre des Turcs avec les Russes. Il intimide la France, et la fait renoncer à son projet d'alliance avec la Russie. II. 8. Sa conduite impolitique; malheurs qu'elle auroit entraîtés sans des circonstances favorables. 14. Son influence sur tous les cabinets de l'Europe. 15. Il fomente des troubles dans Liége, y soutient les Liégeois contre l'évêque. ib. Politique artificieuse du roi dans l'appui qu'il prête à la démagogie. 159. Il change de système rolitique, et renvoie Hertzberg du ministère. 163. Raison qui le détermine à changer de système. 166 et

suiv. Note qu'il écrit à ce sujet. 170. Il félicite Stanislas-Auguste de la constitution donnée à la Pologne. Contradiction houteuse de ce monarque. 199. Il se laisse aller aux conseils des émigrés et de ses ministres, qui lui font envisager la conquête de la France comme l'ouvrage de deux mois. 221-222. Illusions brillantes du roi sur la nature et l'issue de cette guerre. 232. Il abandonne les Polonais dont il avoit approuvé la constitution, et que lui-même avoit soulevés contre la Russie. 240. Son manifeste et sa marche avec une armée de cinquante mille hommes. 245. Traitement indigne et cruel qu'il fait éprouver à la Fayette, Burcau de Pusy, Latour-Maubourg et à Lameth. 273. Après s'être emparé de Longwy et de Verdun, il s'avance imprudemment jusques sur les frontières de Châlons en Champagne. 277. Position critique de son armée. 288. Sa position en Champagne. 292 et suiv. Sa lettre à sa maîtresse. 299. Cause probable de sa retraite. 300. Convention secrète. ib. Il la ratifie après la reprise de Mayence, et se sépare de la coalition. 302. Ses plaintes dans une réponse au roi de Pologne, du tort que les villes de Thorn et de Dantzick font au commerce prussien. 312. Il demande la cession de ces deux villes. 314. Il se plaint que la diète s'y soit refusée. ib. Lettre à l'évêque de Liége, à l'occasion des troubles élevés entre lui et ses sujets. 319. Ses motifs pour piendre les armes contre la France. Suppression des droits et possessions des princes allemands en Alsace. 355. La propagation des principes anarchiques. 356. La guerre déclarce

au roi de Hongrie. ib. L'invasion du territoire de Bâle et de Liége, et pour maintenir l'équilibre de l'Europe. 359, et rétablir en France la monarchie sur ses auciennes bases. 360 .- Faute grave qu'il commit en exaspérant une partie du peuple français. III. 2. Révolution complète dans l'esprit national après sa retraite. 17 et suiv. Il chasse les Français de Francfort, se rend maître de Mayence, force les lignes de Weissembourg, et tue quinze mille Français. 59. Il s'empare des villes de Thorn et Dantzick, et d'une partie de la Grande - Pologne, sous le prétexte de jacobinisme. 8c. Il traverse François II dans la demande qu'il fait aux cercles de l'Allemagne. Juste motif de ses plaintes. 90. Il renonce à la coalition. Causes de sa défection. 92 et suiv. Nouveau traité de subsides avec l'Angleterre, qui le fait rentrer dans la coalition. 96. Traité d'alhance, en 1790, avec la Pologne. Il refuse les secours stipulés par l'article VI de ce traité. Eloges que ce prince avoit faits de la nouvelle constitution. Fausseté avec laquelle il dément ses promesses et trahit les Polonais. 140-142. Il seint des alarmes sur les opinions d'un peuple qu'il veut dépouiller, et sous le prétexte d'en écarter la contagion de ses états; il s'empare de Dantzick, de Thorn et de la Grande - Pologne. 147. Il bat, à la tête de quarante mille hommes, Kosciusco, qui n'en avoit que douze mille. 164. Il s'empare de Cracovie après la bataille de Szezekocin, où il repoussa le général Kosciusko. 165. Il assiége Varsovie, prend Vola, et bat Joseph Poniatowsky. Il abandonne le siège, ses malades et ses munition

167. Il refuse les subsides que lui 'offre l'Angleterre, abandonne les intérêts de sa sœur, du stathouder; renonce à ses possessions sur la rive ganche du Rhin, et assure la tranquillité du nord de l'Allemagne. 221. Penples dont il a soutenn et trahi les intérèts. 223. Il donne au comte de Goltz pleins pouvoirs pour traiter de la paix, et l'envoie en Suisse pour négocier avec Barthelemi. Marque de déférence qu'il refuse au comité de salut public. 227. Ses dispositions à l'égard de la révolution de Hollande et l'abolition du stathondérat. 228. Projets de démembrement et de sécularisation que lui présente le comité de salut public. 241. Puissances qu'il avoit trompées. 242. Sa lettre au comte de Goltz, sur les travaux de la diète de Pologne; il la felicited'avoir proclumé l'électeur de Saxe successeur éventuel au trône de Pologne. 252. Dans sa répouse à Stanislas Auguste, il dit qu'il n'a jamais songé à sontenir, à protéger la nouvelle constitution, que même il lui en a fait pressentir les dangers, 259. Dans sa déclaration sur les affaires de Pologne, il blâme les patriotes d'avoir résisté aux armées de l'impératrice de Russie, qui protégeoit les rebelles, ou fédérés de Targowice. En conséquence, et pour extirper le jacobinisme, il ordonne à son général Mollendorff d'entrer dans la Grande-Pologne, et de se saisir des villes de Thorn et Dantzick, et engage les Polonais à se soumettre de bon gré pour leur bonheur. Il exige le scrment de fidélité. 262-269.

Frise. (la) Son attachement à la France. Son aristocratie héréditaire. I. 289. Division et rupture entre les régens frisons et ceux des villes de la province de Hollande. 290.

## G.

- Garde Nationale. Sa création. II. 90. Se rend à Versailles avec la Fayette par ordre de la commune, et sauve la famille royale, dont le massacro avoit été projeté pour la nuit du 5 au 6 octobre. 106. Elle ramène le roi et l'assemblée nationale à Paris. 108.
- Gardes du Corps. Banquet donné au régiment de Flandre. Soulèvement de Paris et suites tragiques de ce banquet. 11. 105 et suiv.
- Gecomite. rde-Raad, on cemité-conseil. Emeute appaisée par ses ordres. Pouvoirs dont il est revêtu. I. 187 et suiv.
- Généralité. (pays de la ) Ses rapports politiques avec les états-généraux des Provinces-Unies. I. 138.
- George Guilloume, électeur de Brandebourg. En quel état étoit l'armée avant lui, ce qu'elle fut sous lui, et sous les premiers rois de Prusse. I. xxi. Son règne fut un tissu de malheurs et de foiblesses. Il fut au moment de perdre tout ce que ses prédécesseurs avoient acquis. xxvj.
- Gironde. (députés de la ) Cause de leurs égaremens. Victimes de la faction qu'ils secondèrent. II. 208.
- Girondius. (les ) Nom donné au parti qui attaquoit le trône constitutionnel et qui fit la journée du 20 juin. Republicains par prin ques, ils formèrent la grande majorité de la convention. III. 5. Présages de leur

- chute. 6. Leur première défaite. 7. Première faute de ce parti et de ceux qui ne vor sient point voter la mort du roi. 9. Leur conduite dans le procès qui lui fut intenté. Ils votent vainement l'appel au peuple; ainsi, par la journée du 20 juin, ils sappèrent les fondemens du trône constitutionnel; en reconnoissant que le roi étoit compable, ils le conduisirent, malgré eux, à l'échafaud. 14.
- Gislaer. Emeute qu'il excite à la Haye. T. 112. Il justifie auprès de l'envoyé de Prusse la conduite des patriotes hollandais. 127. Conspiration contre sa vie. 199. Sa générosité. 200. Son discours aux états de la Haye. 212. Résolution prise de suspendre le stathouder, s'il persistoit dans ses usurpations. 214. Son entretien avec l'ambassadeur de Prusse sur l'outrage prétendu dont se plaignoit la princesse d'Orange. 327-331.
- Givet, (camp de) destiné à soutenir les patriotes hollandais contre l'invasion des Prussiens. I. 127. Mot du duc de Brunswick, relativement à ce camp. 132. Motifs de la cour de France en voulant le former. 334. Brienne empêche sa formation. 335.
- Goertz, (le comte de) envoyé de Prusse à la Haye. Sa conduite en cette ville. I. 117. Son caractère, ses talens. 222. Etrange forme de ses lettres de créance. 223. Partialité du roi de Prusse. 224. Instructions moins vicieuses et plus pacifiques. 235.
- Gollz, envoyé en Suisse pour traiter de la paix avec le ministre de la république française. III. 227. Sa mort suspend les négociations et réveille les intrigues de l'Autriche et de l'Angleterre, pour traverser la paix.

- 228. Ce ministre prussien donne, au nom du roi , l'approbation la plus complète à la nouvelle constitution de la Pologne. II. 240. Sa déclaration à Louis XVI, qu'il envisageroit une invasion des troupes françaises sur le territoire de l'empire germanique, comme une déclaration de guerre. 357.
- Gorcum, ville de Hollande qui se rendit aux Prussiens à la première bombe. I. 367.
- Gouffier, (Choiseul) ambassadeur de France à la Porte. Il conseille aux Turcs de se mettre en état de défense. Accident imprévu qui accéléra cette guerre, que la France vouloit éviter. I. 92. Causes qui rendirent inutile sa médiation entre les Russes et les Turcs. 55. Nouveau plan de conciliation qu'il fait adopter à la cour de Russie. Causes de cette guerre. 97.
- Gouvion. Sa conduite courageuse à Bouvines. II. 250. Tué à l'avant-garde de l'armée de la Fayette. 251.
- Gower-Welsche-Sluis, lieu où la princesse d'Orange, qui se rendoit à la Haye pour y exciter une émeute, eut ordre de rebrousser chemin. I. 309.
- Grand-Pré. Défilé que Dumouriez occupa avec nne poignée d'hommes, pour arrêter le duc de Bruns-wick. II. 290.
- Gray. (Charles) Le parlement d'Angleterre lui décerne des remercîmens, ainsi qu'à Jones Jervis, pour s'être emparé des îles françaises. III. 104.
- Grèce Projet de Catherine et de Joseph II, de ressusciter les républiques grecques. I. 94.
- Greig. (l'amiral) Premier combat naval entre les Russes et les Suédois. Il s'y distingue. II. 25-26.

- Grodno, ville où se rassemblèrent les fédérés de Polologre, pour y con ommer la ruine de leur patrie, d'après les ordres de Cathe îne II, qu'ils avoient en Pimprudence d'appeler à leurs secours. III, 153. Arrestation de plusieurs membres qui s'opposent aux mesures concertées entre la Russie et la Pusse. 155.
- Gueldre. (la) Révolution de cette province et sa situation. I. 208. Suppression de la liberté de la presse. 210. Composition des états. 213. Demande singulière des états de cette province aux états-généraux. 272.
- Guillaume III, prince d'Orange. Il enlève à trois provinces-unies le droit d'élection. Ses usurpations furent la source des divisions qui ont agité ces provinces. I. 104. Autres invasions de pouvoir. 145 et suiv.
- Guillaume IV. Le stathoudérat déclaré héréditaire dans sa famille, avec une extension de droits et de pouvoirs. I. 105-153.
- Guillaume V. (prince d'Orange) Son caractère. I. 105.

  Son ambition lui dicte une conduite pernicieuse à son pays. 108. Il est forcé, dans la guerre d'Amérique, de se réunir malgré lui aux Français qu'il déteste. 110.

  Sa conduite perfide et lâche pendant cette guerre.

  112. Abus d'autorité qui fut le signal de la guerre civile 115. Il rejette les propositions pacifiques des états-généraux. 120. On déclare qu'il a perdu la confiance des états. 127. Il recouvre toute son autorité.

  133. Sa connivence avec le cabinet de St James dans la guerre d'Amerique. 165. Mesures prises pour rendre la flotte inutile, et pour faire battre le vieux amiral Zoutman. 175-177. Ses regrets à la nouvelle

de la victoire. 179. Auteur d'une émente à la Haye. Evénement qui amène la première intervention de la cour de Berlin. 185 et suiv. Origine des troobles et de la guerre civile. 188. Menace aux états de Hollande. 190. Première atteinte portée aux prérogatives abusives du stathoudérat. 193. Autorité de ce prince dans la Gueldre. 209-211 Il envoie des troupes contre les deux petites villes d'Elbourg et d'Hattem. ib. Excuse dérisoire de ce prince. 218. Suspension provisoire de ses fonctions de capitaine - général. 220. Il met en proplème la souveraineté de la province de Hollande. 231. Opiniâtreté aveugle de ce prince. 239. Nombre de conrriers qu'il expédie en un seul jour. Ordre à ses troupes de marcher sur Utrecht. 262. Indignation publique excitée par son manifeste. 275. Ses plaintes aux états sur un affront prétendu fait à son épouse. Mesures prises à cet égard. 323. Rentrée triomphante de ce prince à la Haye. Renouvellement des émentes. 369. Le stathouder est réintégré. 370. Résolution ironique concernant la France. ib. - Il se fait investir du pouvoir dictatorial, et sa chute n'en est que plus rapide. Il devient l'objet d'une aversion profonde; s'oppose à la paix, dans la crainte de perdre son pouvoir. Il est obligé de s'ensuir en Angleterre avec sa famille. III. 182-184.

Gustave III, roi de Suède. Avertissement que lui donne le grand Frédéric. II. 18. Sa passion pour la guerre et pour les alliances offensives. 19. Causes qui le déterminent à se déclarer contre la Russie. 16. Prétexte dont il se sert. 21. Stratagème cruel et puéril. 22. Sa note arrogante et ses prétentions ridjoules. 23. Ses len-

teurs et l'inertie de la Prusse sauvent l'empire de Russie. 24 Mécontentement de son armée. 27. Activité, prudence et fermeté du roi dans ce danger. 28. Vietoire célèbre qu'il remporte sur la flotte russe, et dangers imminens où il est exposé. 160. Paix avec la Russie. 176. Il se range du côté des princes français. Il insiste pour la guerre contre la France. 194. Assassiné dans un bal; prêt à se mettre à la tête des émigrés pour marcher contre la France. 235.

#### H.

- H<sub>AILES</sub>, ministre d'Angleterre en Pologne. De concert avec l'envoyé de Prusse, il fait rejeter l'alliance entre la Russie et les Polonais. II. 39.
- Hardenberg. (bason de) Ce ministre est chargé de continuer les négociations de paix entamées en Suisse. Elle fut signée le 16 germinal à Bâle. III. 228. Difficultés principales à vaincre dans cette négociation. 229. Conditions réciproques de la paix entre la France et la Prusse. 230.
- Harlem. Cette ville propose aux états de Hollande s'il ne conviendroit pas d'accorder au peuple un certain degré d'influence dans les affaires. Effroi de l'aristocratie; suite de cette proposition. I. 242 et suiv.
- Harnier, (d') négociateur prussien, envoyé au comité de salut public, pour annoncer les dispositions pacifiques du roi, que l'Angleterre vouloit r'attacher à la coalition. III. 222-227.
- Harris, (le chevalier) Ambassadeur d'Angleterre. Son caractère, ses intrigues pour allumer la guerre

civile en Hollande. I. 120. Emeutes qu'il soudoie en faveur du stathouder. Artifice qu'il emploie pour engager le roi de Prusse à se déclarer contre les patriotes. 125. Son aversion contre la France. Il devient le confident et le conseil du comte de Goertz. 225. Bal préparé pour célébrer le triomphe anticipé du parti stathoudérien. 260. Ses distractions au jeu, et quelle en étoit la cause. 318.

Hassan - pacha. Le sultan Sélim lui fait couper la tête, et le punit ainsi de la victoire que le prince de Nassau avoit remportée sur lui. II. 182.

Hattem. Troupes que le stathonder envoie contre cette ville et celle d'Elbourg. Signal de la guerre civile.
I. 115. Prise de Hattem et fuite de ses habitans. 217.
Dévastation de cette ville par le parti orange. 314.

Helvoet-Sluys. Sédition violente qu'y excite le parti d'Orange. I. 316.

- Henri. ( le prince ) Son portrait, sa conduite à l'égard du roi son neveu. I. 66. — Il veut détourner le roi de Prusse de faire la guerre à la France. II. 223.
- Henriot. Ce qu'il fit pour assurer les succès de son parti au 31 mai, contre les députés girondins. III. 48. Arrêté et conduit au comité de sûreté générale, une troupe de factieux le délivre. Danger imminent où se trouve la convention. 125.
- Herbert, internonce autrichien, se concerte avec Bulgakow et le ministre français Ségur, pour concilier la Russie et la Porte. I. 95.
- Hertzberg, (le comte de ) le plus habile ministre de Frédéric-le-Grand. Manière dont Frédéric-Guillaume II reconnoît ses services. I. 58. Ennemi du

prince Henri et du duc de Brunswick, il est senl à la tête des affaires. Sa partialité pour le cabinet de Saint-James. Cause principale des grands événemens qui ont bouleversé l'Europe. 69. Son caractère, ses qualités, ses talens. Services qu'il rend à différentes puissances. 70. Cause principale de la révolution de la Hollande. ib. Il engage les Turcs à déclarer la guerre aux Russes. 69. Il fomente les troubles du Brabant. 98. Et ceux de la Hollande. 117. Il appuie auprès du grand Frédéric la cause du stathouder contre les états-généraux. 191. Instructions données au comte de Goertz. 223. - Il se laisse gouverner par le ministre anglais; s'oppose à la quadruple alliance projetée par le cabinet de Versailles. II. 8. Il irrite les Polonais contre la Russie qui leur avoit proposé un traité d'alliance. 37. Il quitte le ministère. 163. Quelles en furent les causes. 166 et suiv. 175.

Hesse, (la princesse de) deuxième femme du roi de Prusse. Sa sagesse et sa disgrace. I. 71.

Hesse. (le landgrave de ) Sa condamnation au tribunal de l'empire. I. 61.

Hesse-Cassel. Ce prince fait la paix avec la république française, lui cède les pays qu'il possède sur la rive gauche du Rhin, et cesse de fournir son contingent à l'empercur. III. 232-291.

Histoire. (l') Pourquoi l'histoire des nations modernes a tant de sécheresse et si peu d'attraits. I. ix et suiv. Ce qu'elle étoit autrefois ; tableaux intéressans qu'elle avoit à prindre. xij. A quoi ils se réduisirent dans la décadence de l'empire et dans l'invasion générale

- qui donna lieu aux nouvelles monarchies, xiij. Ce qu'elle devint à la renaissance des arts, xv.
- Hoche. Ce général contribue beauconp au gain de la fameuse bataille livrée au duc de Brunswick auprès de Haguenau. III. 88.
- Hohen-Fri dberg. Victoire du grand F-édéric en Silésie. Lettre qu'il écrivit à Louis XV après cette victoire. I 38.
- Hohenzollern. (maison de) Tige des rois de Prusse. Jusqu'où elle remonte. J. xxj.
- Hollandais, patriotes proscrits par suite de la capitulation avec le duc de Brunswick, et à l'instigation de la princesse d'Orange. I. 375 et suiv. Accueillis en France, et rassemblés à Saint-Omer. 377.
- Hottande. Causes des troubles de ce pays. I. 103. Sommation des états au prince de retirer ses troupes, et menace, en cas de persévérance, de le destituer. 217. Suspension provisoire du stathouder dans ses fonctions de capitaine général. 220. Disposition pacifique des états. 237. Les états y établissent une commission souveraine. Gratification qu'elle donne aux soldats restés fidèles. 299. Réponse des états à la note impérieuse du roi de Prasse. 354. Demande qu'ils font au comte d'Esthérazy. 355.
- Hollande. (les états de) Leur déclaration aux étatsgénéraux, qu'ils regardent l'union comme rompue par l'hostilité commise contre le territoire d'Utrecht. Ordre donné au général van-Ryssel, de suspendre tout officier qui refuseroit de marcher au secours de cette ville. I. 266-269.

- Hood. Cet amiral s'empare de Toulon, y débarque une armée trop foible pour se réunir aux insurgés de Lyon. III. 82.
- Hooft, vieillard respectable de la régence de Rotterdam. Honneurs qu'il reçoit du peuple, dont il avoit servi la cause. I. 250-251.
- Horn, (Lilien) un des conjurés contre la vie du roi de Suède. Remords et avertissement inutiles. II. 235.
- Houchard délivre Dunkerque, assiégé par les Anglais. Victoire complète, qui eut l'échafaud pour récompense. III. 81.
- Howe (l'amiral) bat l'armée navale républicaine, et lui prend sept vaisseaux de guerre. Preuve immortelle de l'enthousiasme des Français, III. 104.
- Huger, fils de l'homme chez lequel la Fayette avoit débarqué la première fois en Amérique. Projet hardi qu'il exécute pour tirer la Fayette de la forteresse d'Olmutz. III. 299.

#### T.

- I<sub>LLUMINÉS</sub>, secte de visionnaires en Prusse. Fautes qu'ils firent commettre à Frédéric-Guillaume III.
   I. 73. Causes de sa mort prématurée. II. 16. III. 242.
- Ingelstrom. Ce général russe exige de la diète de Grodno qu'elle anéantisse tous les actes qui pouvoient réveiller l'énergie polonaise. III. 156.
- Ismail. Prise de cette ville; affreux carnage qu'y font les Russes. II. 183.

J.

Jacobinisme. (le) Prétexte dont se servit Catherine II pour s'emparer de la Pologne. Elle regardoit comme propagandistes tous les Polonais réfugiés en France ou en Allemagne. III. 146. Conleurs sous lesquelles il est représenté par l'impéraratrice de Russie dans sa déclaration aux confédérés de Targowice. 256. Il sert de prétexte aux cours de Berlin, de Petersbourg et de Vienne, pour effacer la Pologne du nombre des puissances. 257. Voyez la déclaration du roi de Prusse. 262.

Jacobins. (les) Leur origine. Puissance dangereuse qui s'élève à côté de l'assemblée constituante. Inquiétude que les patriotes clairvoyans conçoivent de la multiplicité des clubs et de la réunion à celui des jacobins. II. 117 et suiv. Leur influence sur l'assemblée nationale. Leurs principes. 120. Berceau de Robespierre. 121. Langue nouvelle qu'ils imaginent 124. Ils demandent la déchéance du roi. 134. La mort de l'empereur Léopold leur est faussement imputée. 221-236. Anarchie afficuse dont l'Univers fut menacé. 245. Ils demandent que Louis XVI soit détrôné. 247. Ils désorganisent l'armée et paralysent ses premières opérations. 248. — Legendre ferme leur club au 9 thermidor. III. 128.

Janvier 1763, (21) jour où Louis XVI périt sur un écha-faud. 111. 14. Terribles conséquences qui en résultèrent. 15.

Jasinski. Foiblesse de son armée en Lithuanie, con-

tre le général Fersan et dix-sept mille Russes. III.

- Jonehim II. Prudence avec laquelle cet électeur de Brandebourg se conduisit du temps de Luther. C est à lui que remontent les droits de la maison de Brandebourg sur la Prusse. I. xxv.
- Joseph II. Son entrevue avec le roi de Pologne. I. 90. Avec l'impératrice de Russie, dans son voyage en Crimée. 92. Flatteries de ce prince. 93. Projet concerté avec Catherine II de ressusciter les républiques grecques. 94. Causes qui en sont ajourner l'exécution. Plan de conciliation. 65. Sa conduite pacifique au commencement de la rupture. 98. Marché honteux de cet empereur avec la Hollande, sous l'arbitrage de la France. Bon mot de Frédéric-le-Grand à ce snjet. 182 et surv. - Sa médiation entre les Russes et les Turcs se change en hostilités. II. 12. Il combat en personne à la prise de Sabach. 16. Faute et revers qui l'obligent à se retirer devant l'ennemi. 50 Sa mort. Son caractère. Ses erreurs politiques. Sa condoite à l'égard de la Bavière et des Pays-Bas. 143-145. A l'égard des B abançons et des Flamands. Suppression de leurs priviléges. Cause de la révolution brabançonne et flamande. 146.
- Jeurdan rem onte sur le prince de Cobourg à Fleurus une victoire complète. III. 102. Passage du Rhin. Levée du siège de Mayence. Il est vivement repoussé par les Autrichiens. 241.
- Juillet 1789. (le 14) Prise de la Bastille. Cette j unée fut en quelque sorte preparée par celle du 23 juin, qui

souleva tout Paris, parce que le roi, dans sa déclaration, n'offroit pas de garantie suffisante pour la liberté. II. 89.

Juin 1791. (21) Fuite de Louis XVI. II. 193.

Juin 1792. (20) Journée où une populace effrénée et féroce pénétra dans le château des Tuileries, sous le prétexte d'obtenir la sanction de quelques décrets.!I.

252.— Ouvrace des girondins qui vouloient gouverner la France par leurs ministres. III. 5.

Juphatz, lieu où les troupes du stathouder furent battues par les patriotes. I. 122.

#### K.

KARLSKREUTH. Entrevue de ce général prussien à Francfort, avec les commissaires français. Rapprochement de la cour de Berlin et du gouvernement français. III. 92.

Kellermann. Sa jonction avec Dumouriez. Il occupe les hauteurs de Valmies, où l'armée combinée fut repoussée dans l'attaque du 20. II. 291. — Il pénètre dans l'électorat de Trèves, après avoir contribué à repousser le roi de Prusse de la Champagne. III. 18.

Kilburn. Victoire remportée par le général Suwarow sur les Tures. II. 13.

Kingsberg, grand homme de mer. Sa conduite à l'égard d'un vieux amiral. I. 177. Son intrépidité dans le combat de Dogger-Banck. 178.

Kinkel. Il excite des troubles de la Hollande sous

la direction du chevalier Harris, ambassadeur d'Angleterre, connu depuis sous le nom de lord Malmesbury. I. 339.

Kiow. Triste perspective que ce pays présente à Catherine II dans son voyage en Crimée. Artifice de Potemkin pour rendre Romanzow moins agréable à l'impératrice. I. 89.

Kosciusko, général polonais, célèbre par ses victoires sur les Russes. Il reçoit l'ordre funeste de retirer son armée, et la Pologne passe sons un joug étranger. II. 241. - Il accourut des Etats-Ut is d'Amérique où il s'étoit distingué, pou délivrer la Pologne du joug de la Russie et de la Prusse. III. 158. Sa conduite politique. 164. Il bat le roi de Prusse avec une poignée d'hommes. ib. Battu à Szezekocin; il ne peut secourir Cracovie. 165. Il punit les auteurs d'une émeute. 166. Déconverte du traité de partage entre les deux cours impériales et le roi de Prusse. 168. Par ce traité la Bavière devoit appartenir à l'Autriche; l'Alsace et la Lorraine à l'électeur de Bavière, ib. Crise effrayante où il se trouve entre les trois puissances. 169. Fait prisonnier par les Russes, après des efforts prodigieux de courage, et par la trahison d'un de ses généraux. 171. L'impératrice le fait renfermer dans un cachot. Paul Ier, lui rend la liberté. Il donne des conseils aux Polonais du fond de saprison. Honneurs que lui rend la ville de Varsovie le jour de sa fête, pendant que les Russes en faisoient le siége. 172.

Krimpener-waard, endroit célèbre en Hollande par l'affron l'affront qu'y essuya la princesse d'Orange; à qui le passage fut refusé comme elle se rendoit à la Haye pour y exciter le peuple contre les états. I. 309.

#### L.

L<sub>A</sub> F<sub>AYETTE</sub>. (madame de) Son voyage à Vienne, pour obtenir la liberté de son mari; ne pouvant fléchir l'empereur, elle demande et obtient de partager sa captivité avec ses deux filles. III. 301-307.

La Fayette. Propose la déclaration des droits. II. 862 Il est élu commandant de la garde nationale, et rétablit le calme dans Paris. 90. Le 5 octobre, la commune l'envoie à Versailles. Le 6, il sauve la famille royale, mais arrive trop tard pour prévenir les horreurs de cette journée. 107. Au Champ-de-Mars, il sait tirer sur les séditieux. 135. Ses plaintes sur la foiblesse des moyens qu'on lui donne pour la première campagne. 248. Arrivé à Givet, il recoit l'ordre de ne pas continuer les opérations commencées. 250. Il dénonce à l'assemblée nationale la désorganisation que les jacobins mettent dans l'armée. 251. Il vient à Paris, et présente à l'assemblée, au nom de l'armée, une pétition contre les auteurs de la journée du 20 juin. Conseil qu'il donne au roi, et réponse de la reine. 254. Moyens employés pour le perdre. 269. Il ordonne à Dumouriez de quitter le camp de Maulde, et veut le faire arrêter pour avoir désobéi à cet ordre. Il fait arrêter à Sedan les commissaires de Paris, qui venoient désorganiser son armée. Décrété d'accusation, il s'enfuit de France. 272. Pri-

Tome III.

sonnier des Autrichiens et livré au roi de Prusse; traité et conduit comme un criminel. 273.—Enfermé à Wesel. III. 295. Transféré à Magdebourg, de là à Glatz en Silésie. Livré à l'empereur, qui le fait enfermer à Olmutz. 297. Enlevé par Boleman, et bientôt repris. 299. Sa femme et ses enfans viennent partager sa captivité. 302. Sollicitations impuissantes auprès de l'empereur. Conditions mises à sa liberté. 304-307.

Lafitte, ingénieur français au service de la Turquie. Il mande en France qu'Oczakow ne peut pas tenir trois semaines. Siége de cette ville pendant dix mois. II. 29.

Laflotte, pour sauver sa vie, imagina le projet chiménique de la conspiration des prisonniers au Luxembourg. III. 117.

La Haye. A qui doit appartenir le commandement militaire de cette ville. I. 190. Négociations politiques à ce sujet. 191-193. Plan d'émeutes et d'incendies. 316. Causes qui firent échouer ce projet atroce. 318. Autre tentative pour massacrer les patriotes dans une seule nuit. 321. Les patriotes qui composoient les états se réfugient à Amsterdam, ainsi que les trois pensionnaires. 364. Massacres et incendies à la nouvelle de l'approche de l'armée prussienne. 368. Outrages faits à l'hôtel de l'ambassadeur de France. ib.

Lal'y-Toliendal quitte l'assemblée nationale après les crimes du 6 octobre. II. 109.

Lamballe, (la princesse de) massacrée dans les journées de septembre. II. 281.

Lameth. (Alexandre) Sa captivité à Magdebourg. III. 296. Tombé dangereusement malade, il ne suivit pas la Fayette et Maubourg dans les prisons

d'Omultz. Frédéric-Guillaume II lui permit de rester en Prusse, et lui accorda la liberté après la conclusion de la paix. 295-297.

Lascy. (le maréchal de) Faute grave qu'il fait commettre à l'empereur dans la campagne contre les Turcs. II. 50.

Latour - Maubourg. Sa captivité commune avec la Fayette et Lameth. III. 295-307.

Launay, chef de la régie française établie à Berlin pour la direction des finances. I. 74.

Legendre. Il ferme le club des jacobins. III. 128. Il délivre la convention des factieux qui l'assiégement et avoient massacré un de ses membres dans la journée du 1er. prairial. 202.

Léopold. Etat de crise et de foiblesse où se trouva la maison d'Autriche à son avenement au trône. II. 146. Sa conduite politique et pacifique lui assure l'empire et fait rentrer ses provinces rebelles dans le devoir. 164 et suiv. Après la convention de Reichenbach, il fait passer quarante mille hommes dans les Pays-Bas. 173. Il appaise les troubles de Hongrie, est élu empereur sans opposition. 179. Il concerte à Mantone, avec les ambassadeurs d'Angleterre et de Prusse, les moyens de conciliation entre Louis XVI et le peuple français. 189. Son entrevue à Pilnitz avec le roi de Prusse, le comte d'Artois et l'électeur de Saxe. 190. Suspension d'hostilités d'après les conseils de Louis XVI. 194. Sa convention avec le roi de Prusse. 195. Nouvelle lettre circulaire qu'il adresse aux puissances. 200. Sa déclaration, commune avec le roi de Prusse, qu'il regarde oit comme une déclaration de guerre l'entrée des Français dans l'électorat de Trèves pour en chasser les émigrés. 216. Ses plaintes, ses préparatifs de guerre. Conseils qu'il donne à l'électeur de Trèves. 221. Congrès qu'il veut ouvrir pour concilier les intérêts des rois avec la constitution française. Mort de cet empereur. Soupcons à ce sujet contre les jacobins. 221.

Lessart succède à Montmorin dans le ministère refusé par Ségur et Barthelemi. Il périt sur l'échafaud. II. 213. Décrété d'accusation, sous le prétexte d'intelligence avec l'empereur. 228.

Liancourt. (le duc de la Rochefoucault) Il informe le roi de la prise de la Bastille. Conseils qu'il lui donne. II. 90. Offre au roi de le conduire à Rouen, pour le soustraire aux jacobins. 255.

Liberum peto. Droit qui s'introduisit dans la diète de Pologne sous le roi Jean - Casimir, et qui subsista jusqu'à Stanislas-Auguste. Cause de l'influence tyrannique des puissances étrangères. III. 137.

Liége. Insurrection dans cette ville. Expulsion de l'évêque. II. 157. Conduite artificieuse du roi de Prusse. 158. Les Liégeois obligés de se soumettre rappellent leur évêque, et renvoyent Rohan qu'ils avoient élu. 179. Ordonnance remarquable du gouvernement liégeois, à l'occasion du grand nombre d'émigrés hollandais. I. 3796

Ligue anglo-prussienne. Plan de cette ligue, dirigée contre les cours de Versailles, Vienne et Petersbourg. II. 10. Elle arme le roi de Suède contre l'impératrice de Russie. 17. Fomente les troubles de la Flandre et du Brabant. 147. Y veut établir une petite républi-

que pour la gouverner. 151. Change de principes et de système. Abandonne les Brabançons pour tourner ses vues contre la France. 156. Ambition immense de cette ligue dirigée contre la Russie, l'empereur, la France et l'Espagne. Elle change de système et d'objets. Ses efforts pour réunir toutes les puissances contre la France. 159. Déjouée dans le Nord par la paix de la Suède avec la Russie. 177. — Elle excite les Polonais à profiter des embarras de la Russie et de l'Autriche pendant la guerre des Turcs, pour se donner un gouvernement stable, et se soustraire à leur domination. III. 138.

Ligue germanique. Quel en fut le premier auteur. I. 57. Lille. Les Autrichiens bombardent cette ville et en lèvent le siège. III. 18.

Lochem, ville dévastée par les troupes du prince d'Orange. I. 314.

Loménie (le cardinal de) ou M. de Brienne. Appelé à la régénération des finances, il fait tout ce qui pouvoit les anéantir. II. 43. Ses fautes. 44.

Longwy, première ville française qui se rendit aux Prussiens sans résistance. II. 277.

Louis XVI. Son caractère considéré relativement à la révolution. II. 76 Convocation des états-généraux. 82. Lenteur funeste dans le rassemblement des états. 84. Sa déclaration le 23 juin. Suites de cette démarche. 85. Il renvoie ses ministres. ib. Sa situation après la révolution du 14 juillet. 91. Se rend à l'hôtel - de - ville de Paris, et y prend la cocarde nationale. 92. Il résiste à ceux qui lui conseillent la fuite et la guerre civile. 105. Danger où

le roi fut exposé à Versailles, dans la nuit du 5 au 6 octobre, à l'occasion du repas donné par les gardes-du-corps au régiment de Flandre. 106 et suiv. Ramené par la garde nationale à Paris, après les dangers et les massacres du 6 octobre. 108. Sa situation avant son départ de Paris. 132. Son évasion. Il est ramené dans son palais. 193. Il accepte la constitution. 194. Sa foiblesse augmente en proportion de ses périls. Il sacrifie ses ministres au parti jacobin. 112. Il sollicite auprès des puissances le désarmement des émigrés. 216. Il change de ministres et donne à la minorité une plus grande force. 227. Cause de cette foiblesse. 228. Il abandonne ses ministres dans la crainte de voir la reine dénoncée à l'assemblée législative. 228. Il déclare la guerre au roi de Hongrie et de Bohême. Effet que cet événement produit en Europe, et position du roi à cette époque. 230 et suiv. Danger où l'exposent les manifestes des cours de Vienne, de Berlin et du duc de Brunswick. 245-247. Obligé au 20 jain de prendre le bonnet rouge au château des Tuileries. 252. Il refuse de se rendre à Compiègne, où la Fayette vouloit le conduire, ainsi que d'accepter l'asile que la Rochefoucault-Liancourt lui offroit dans Rouen. 255-256. Il abandonne les soins de sa sûreté et de sa désense personnelle le 10 août. 263. Il cherche un asile dans le sein de l'assemblée législative. 264. Elle le fait enfermer dans la tour du temple avec sa famille. 266. Soupçonné d'avoir écrit au roi de Prusse en Champagne, qu'il l'exposeroit à périr, s'il s'obstinoit à pénétrer plus avant. 298. Son procès. - Premier combat entre la Montagne et la

Gironde, III. 7. Chess d'accusation contre lui. 8. Moyen infaillible de sauver Louis XVI. 9. Il paroît devant l'assemblée pour y subir son interrogatoire. II. Ses désenseurs. ib. Mort du roi, décidée à la majorité de cinq voix. Illégalité de ce décret. 14. Avec quelle dignité il reçut son arrêt. Sa mort et ses derniers vœux pour la France. ib.

Lucchesini, (le marquis de) ministre de Prusse à Varsovie. Son portrait. II. 37. Son adresse pour justifier la conduite du roi dans l'esprit des Polonais, et pour provoquer leur haine contre la Russie. 38. — Chargé de présenter à Stanislas - Auguste les craintes du roisur les orages que la Russie élève en Pologne. III. 259.

Luckner. Plan d'envalur les Pays-Bas, concerté avec la Fayette et Rochambeau. II. 248. Il s'empare de-Courtrai. 251.

Luxembourg. (prison du) Laflotte accuse le général Dillon d'avoir tramé une conspiration. Presque tous les prisonniers sont envoyés, sous ce prétexte, au tribunal révolutionnaire et de là à l'échafaud. III. 117.

Luxembourg. Prise de cette ville, après un long blocus. Le maréchal Bender fait prisonnier. III. 240.

Lyon. Siége de cette ville. Sa résistance opiniâtre. Victime célèbre et malheureuse des fureurs de Collot-d'Herbois. III. 83.

## M.

Macieowice. Bataille où Kosciusko fut blessé et prisonnier des Russes. III. 171.

Mack, appelé au congrès d'Anvers pour y proposer des plans à la coalition. Divisés d'intérêts, ses membres n'en exécutèrent aucun, et chacun agit séparément pour soi. Cette faute sauva la France, et ouvrit les yeux de l'Europe sur les véritables intentions des puissances. III. 80. Envoyé à Londres. Il assiste à un grand conseil de guerre tenu en Flandre. On adopte ses plans qui ne furent pas suivis, et on lui impute le mauvais succès de la campagne. 97.

Madalinski, Polonais qui se révolta le prentier contre la tyrannie que les Russes avoient exercée à la diète de Grodno. Ingelstrom voulut, mais inutilement, que le roi envoyât des troupes contre lui. Nul Polonais n'auroit voulu l'arrêter. III. 156. Après avoir levé l'étendardde la révolte, il battit les Prussiens, traversa les provinces qu'ils avoient conquises, et pénétra dans le Palatinat de Cracovie. 160.

Maëstricht. Emigration considérable de cette ville et de toutes les Provinces-Unies. I. 379.

Magdebourg, ville où surent détenus dans un souterrain la Fayette, Maubourg et Lameth. III. 296.

Mai. (le 31) Journée célèbre préparée et conduite par les montagnards, les jacobins et la commune. But de ce soulèvement. III. 47. Arrestation de vingt-deux députés girondins. 48. Constitution qui en fut la suite. La plus absurde et la plusfavorable à l'anarchie. 56. Renfermée jusqu'à ce que la patrie ne fût plus en danger. 57.

Maison du Bois. Château de plaisance du prince d'Orange. Trames projetées dans ce lieu, d'écraser tous les républicains d'un seul coup. I. 317-319.

- Marlborough. (le duc de) Adulation qu'il emploie pour obtenir du père du Grand Frédéric un secours de troupes pour le service de l'Angleterre. I. xxxi.
- Malesherbes, défenseur de Louis XVI. Portrait de ce digne magistrat. III. 11. Il proteste contre l'illégalité du décret qui le condanne à mort. 14. Son stoïcisme. Il véent et mourut comme Socrate. 112.
- Mandat, commandant de la garde nationale, égorgé au 20 août par ordre de la commune. Influence de sa mort sur cette journée. 11. 262.
- Manifestes de la cour de Vienne; ses griefs contre la France. II. 245. De Berlin. ib. Du duc de Brunswick, célèbre par ses menaces impolitiques, par l'indignation qu'il inspira, par la méfiance qu'il excita contre Louis XVI, et par les mesures et peut-être les crimes dont il fut le prétexte. 246 et suiv.
- Mantone. Convention faite dans cette ville avec l'empereur et les ambassadeurs d'Angleterre et de Prusse, de se rendre médiateurs entre Louis XVI et le peuple français. II. 189.
- Marat, auteur des massacres de septembre. II. 276. Accusé par la Gironde. Absous par l'influence de la commune. III. 37. Il accuse Dumonriez de trahison. 38. Il est assassiné. Son horrible caractère. 63.
- Markois, envoyé à Vienne pour engager les puissances à ne pas s'immiscer dans les affaires de France, et pour faire cesser l'armement des émigrés. II. 216.
- Maret. Deux fois envoyé à Londres pour prévenir la rupture entre les deux nations. III. 28.
- Maret et Sémonville, arrêtés sur un terrain neutre, et mis aux fers par les Autrichiens. III. 84.

- Mariages républicains. Ironie et cruauté atroce de Carrier. III. 85.
- Massacres du 2 septembre. Une partie de leurs auteurs s'est fait connoître dans une circulaire aux départemens. II. 370-372.
- Masse. (levée en ) Moyen révolutionnaire qui opposa douze cent mille hommes à l'eunemi. III. 72.
- Maury, (l'abbé) gagna le chapeau de cardinal pour avoir défendu les intérêts du pape, qui perdit Avignon. II. 188.
- Maximum. Moyen décempiral qui produisit une disette générale. III. 110:
- Meaux. Les massacreurs de septembre y firent couler le sang. II. 283.
- Mecklembourg. (duc de) Il engage au roi de Prusse quatre bailliages. I. 60.
- Menou. (le général) Se porte au faubourg Saint Antoine, et désarme les séditieux qui avoient sauvé du supplice les assassins du député Féraud. 111. 203. Voy. prairial. (1er.)
- Michelson. Stratagème de ce général prussien contre les Suédois. II. 26.
- Middelbourg. Pillages et massacres que la populace fait dans cette ville. I. 315.
- Minden. Grande écluse auprès d'Amsterdam, que les patriotes voulurent opposer au duc de Brunswick pour sauver cette ville. 1. 356.
- Ministres prussiens. Lettre hardie qu'ils écrivent au roi. I. 75.
- Minorité. Partie de l'ordre de la noblesse qui se réunit au tiers-état. II. 85.

- Mirabeau. Sa demande au roi d'éloigner les troupes du lieu où les états généraux tenoient leurs séances. II. 87. Créateur des assignats. 129. Son caractère. II se rapproche de la cour. 130. Sa mort. Regrets qu'il inspire. 132.
- Modérés. Hommes prudens, confondus par les rois avec les jacobins, et parmi les ennemis de la patrie dans l'opinion démagogique. II. 218.
- Mollendorff, général prussien, chargé par le roi de concourir, avec les Russes, au démembrement de la Pologne, sous prétexte d'écarter les jacobins du voisinage des états prussiens. III. 264.
- Monarchie, (la) sauvée en Europe par les fautes des révolutionnaires. Menacée d'y être détruite par la faute de rois. III. 237-240.
- Monarchistes constitutionnels. Parti qui avoit pour objet l'alliance du trône avec la liberté. C'étoit la majorité immense de la nation. II. 243.
- Mons. Terreur panique à l'attaque de cette ville par le général Biron. II. 249.
- Monsieur, trère du roi. Il appuie la double représentation proposée en faveur du tiers-état, dans l'assemblée des notables. II. 83.
- Montagne. (la) Nom donné à la minorité de la convention. III. 5. Motifs de ses chefs qui vouloient faire périr le roi. 10. Elle se condamne à exercer un pouvoir tyrannique. 16.
- Montesquiou. Conquête rapide qu'il fait de la Savoie.

III. 17. Il évite l'échafaud et se sauve en Suisse. 45.

Montmorin. Sa conduite envers les Hollandais. I. 131.

— Projet d'une quadruple alliance proposée à Louis XVI. II. 5. Malheurs qu'elle auroit prévenus. 6. Il quitte le ministère. 212. Massacré dans les journées de septembre. 281. Sa lettre, au nom de Louis XVI, aux ambassadeurs de France, dans les cours étrangères, pour y annoncer que le roi accepte librement la constitution. 333 et suiv.

Mormale, forêt où se retranchèrent les Autrichiens, après avoir été battus à Maubeuge. III. 86.

Mounier quitte l'assemblée nationale après les crimes du 6 octobre. II. 109.

Muilman, Munter et Van-der-Goes. Rappel de ces trois députés. Déposés pour avoir trahi, aux états, le vœu général de la ville d'Amsterdam. I. 244-247.

Municipalité de Paris. (la) Sa destitution opérée par un petit nombre de jacobins ardens, qui se rendent à la commune comme députés des sections. C'est l'origine de cette commune célèbre par ses crimes, jusqu'à sa chute avec Robespierre, II. 262.

Mystifications. Moyen employé par les illuminés de Prusse pour tromper le roi. I. 73.

# N.

NARBONNE, ministre de la guerre. Son caractère, sa conduite. II. 214. Préparatifs de guerre. 215. Son renvoi. 228. Caché dans Paris après le 10 août,

il ne dut la vie qu'au bruit de sa mort, répandu par ses amis. 265.

Nassau (le prince de) détruit, dans le Liman, la flotte et l'armée du capitan-pacha. II. 16. Son voyage à Vienne, Versailles et Madrid. Il est chargé par l'impératrice de Russie d'y faire part des vues ambitieuses du roi de Prusse sur la Pologne. Projet d'alliance pour garantir l'intégralité du territoire de cette république. 32. Galères de ce prince coulées à fond par le roi de Suède. 161. Il bat l'intrépide Hussan-pacha, qui luttoit depuis quinze ans contre les fautes et la décadence de l'empire ottoman. 182.

Necker (M.) succède au cardinal de Loménie. Ce qu'il étoit. II. 45. Avantage qu'il fait accorder au tiers-état. 83. Son renvoi du ministère. 85. Son buste promené dans Paris. 88 Son rappel après le 14 juillet. 91. Son retour à Paris, terme de son triomphe et de son crédit. 128. Sa seconde sortie de France. 129.

Nerwinde, lieu où les Autrichiens battirent les Français commandés par Dumouriez, III. 34.

Nestor. (Joachim) Le Léon X du Brandebourg. I.

Neutralité armée. Accession de la Hollande à ce traité. 1. 168. Cause de la guerre que l'Angleterre déclare aux Provinces-Unies. 170.

Neutralité, convention signée entre les ministres de France et de Prusse, pour établir la neutralité du nord de l'Allemagne, afin de couvrir la Hollande, les provinces belgiques d'une part, et d'éloigner le théâtre de la guerre des états du roi de Prusse. III. 231-279.

Neurralité. (ligne de) Les Autrichiens, au mépris de cette ligne, la franchissent, et doivent une partie de leurs avantages à cette violation. III. 241. Etendue et limites de cette ligne. 280.

Nieverluys. Perte des Prussiens au siège de cette ville. I. 371.

Noailles. (Mesdames de) Leur courage en marchant au supplice. III. 112.

Noblesse. (ordre de la ) Jalousie de la noblesse des provinces contre celle de la cour, une des causes de la révolution. II. 80. Son motif en proposant qu'on délibéreroit par ordre et non par tête. 84. Sa minorité réunie au bas clergé. 85. Son abolition; sacrifice de ses priviléges. 97. Quel parti elle espère retirer des désordres répandus dans toute la France. 209.

Notables. (assemblée des) Différence des deux assemblées qui ont eu lieu sous le nom de notables. Détermination prise dans la dernière, considérée comme une des principales causes de la révolution. II. 83.

O.

Octobre, (journée du 5) célèbre par les massacres commis au château de Versailles, et par les dangers où fut exposée la famille royale, et sur-tout la reine. II. 107. A qui cette journée fut imputée. 108.

Oczakow. Prise de cette ville et massacres horribles. II. 30.

- Olmutz, célèbre par la détention de la Fayette, Maubourg et Puzy, dans un cachot de cette forteresse. III. 297.
- Opinion publique. Sert de contre poids au pouvoir arbitraire en France, et finit par le renverser. II. 67. Son influence sur les trois derniers siècles. 68. et suiv.
- Orange. (le prince d') Il refuse le titre de comte de Hollande que le peuple vouloit lui donner dans son ivresse. I. 384.
- Orange. (princesse d')! Son caractère. I. 106 121. Réponse orgueilleuse qu'elle fait aux états-généraux. ib. Affront mendié à Welch-Sluis, et ses plaintes au roi de Prusse, son frère. 126. Parolès que lui adresse le Grand Frédéric en la donnant pour épouse au stathouder actuel. 154. Son départ de Nimègue pour la Haye; le passage lui est refusé. 309. Son voyage à la Haye. Prétexte pour attirer les armes de Prusse en Hollande. 321. Son influence sur le cabinet de Berlin. Comment, de sa retraite à Nimègue, elle déjoue les mesures concertées à Versailles et à la Haye. 352. Ses proscriptions; ses vengeauces. 375 et suiv.
- Ordre équestre. Ses prérogatives en Hollande. I. 140. Orléans. (duc d') Son buste promené dans Paris. II. 88. Faction qui porte le nom dè ce prince. 102. Son caractère. 103. Soupçons elevés à l'égard de cette faction. ib. Conduite qu'elle tient à l'occasion du banquet donné au régiment de Flandre par les gardes-du-corps. 106. On lui impute les massacres et la journée du 5 octobre. Elle reste impunie. 109. Son

voyage, ou plutôt son exil en Angleterre. ib. Son retour à Paris. 124. — Enfermé à Marseille avec ses parens. III. 61. Danton veut le faire roi. 64. Incertitude de Robespierre à son égard. Il Pabandonne à la hache révolution naire. 71.

Osterman. (le coute) Un de ses commis trahit le secret de la quadruple alliance, projetée entre la France, la Russie, l'Autriche et l'Espagne. II. 7.

Otcaritz, envoyé d'Espagne; le seul ministre qui, après la condamnation de Louis XVI, osât faire une noble tentative pour prolonger sa vie. III. 15.

Oudekerk. Perte des Prussiens à l'attaque de ce poste. I. 372.

## P.

PAPE. (le) Sa conduite à l'égard de la France, pendant la révolution. Le comtat Venaissin lui est enlevé. Malheurs de cette contrée. II. 187.

Papier-monnoie. Sa création due à Mirabeau. II. 129.Paris. Fermentation des esprits avant le 14 juillet. II.

88.

Parker, amiral anglais, battu par les Hollandais sur les côtes de Jutland. I. 178.

Parlemens. (les) Leurs fautes avant la révolution. II. 80.

Patente. (droit de ) Prérogative attachée à la charge de capitaine-général, dont le stathouder étoit revêtu. I. 147

Pavie. Conférences entre Léopold, les agens du roi d'Angleterre

- d'Angleterre et des princes Français, pour faire rendre la liberté à Louis XVI; II. 328 et suiv.
- Paul-Jones. Sa jalousie contre le prince de Nassau. II. 17.
- Paul Ier. Il rend la liberté à Kosciusko, après la mort de Catherine II, qui l'avoit fait renfermer dans un cachot. III. 172.
- Paulus, envoyé des Provinces Unies en France, pour y solliciter des secours. I. 129. Restaurateur de la marine hollandaise. 174. Chargé de concerter avec M. de Montmorin, les moyens de conciliation avec le roi de Prusse, sans l'intervention de l'Angleterre. 341. Dépouillé de ses emplois à l'instigation de cette puissance. 377.
- Paume (jeu de ) devenu célèbre par le serment des députés qui s'y réfugièrent. II.85.
- Pays. (le plat) Ce qu'il désignoit dans la constitution des Provinces-Unies. I. 140.
- Pays-Bas. Conduite de l'empereur Joseph II à l'égard de ces provinces. II. 145.
- Pérignon. Après la mort de Dugommier, et la prise de Figuières, Pérignon et Servan menacent l'Espagne d'une ruine complète. III. 221.
- Pétion, maire de Paris. Il attise le feu de la discorde. II. 209. Il demande, à l'occasion du manifeste du duc de Brunswick, que Louis XVI soit exclu du trône. 247. Destitué pour avoir, en sa qualité de maire de Paris, favorisé l'invasion Tome III.

  B b

des tuileries et du château. Son triomphe. Ivresse du peuple pour lui. 253. Il ordonne dedéfendre le palais dans la journée du 20 août. Suspendu ce jour même de ses fonctions par la commune qui venoit de se former. 262.

Peuple. (le) Son e clavage politique dans les temps de la féodalité II. 60. Son alliance, en Angleterre, avec la noblesse en faveur de la liberté, contre l'autorité royale; origi e du pouvoir des communes et de l'abaissement du pouvoir féodal. 63. En France, l'union du peuple avec le roi diminue l'influence du clergé et de la noblesse, augmente l'autorité royale. 65. Instrument terrible de la révolution. 79.

Philosophes. Leur influence sur la révolution. Honneurs qu'ils reçoivent des cours étrangères. II. 47.

Philosophie. Son influence sous les deux derniers rois de France. II. 72 et suiv. Contradictions entre les mœurs et l'espit de la monarchie. 74.

Piastes, (famille des) célèbre en Pologne, s'éteignit dans la personne de Casimir-le-Grand. III. 135.

Pichegru. Il défait, avec Hoche, les alliés auprès de Haguenau; les redoutes furent emportées à la bayonnette. Suite de cette bataille. III. 88. Bat les Anglais dans les Pays-Bas, et menace la Hollande. 101. Il attaque les alliés sur tous les points, depuis l'Océan jusqu'au Rhin, et les hat par-tout. Tableau de cette campagne de 1795, où la Hollande fut subjuguée, les ennemis repoussés au-delà du Rhin, la Biscaye et la Catalogne prise aux Espagnols. 181 et suiv. Détail des provinces et pays enlevés à la coalition, des

batailles gagnées et des prises. 188. Il s'empare de Manheim. Battu auprès de cette ville, il l'abandonne aux Autrichiens, qui se rendent maitres du Palatmat, et menacent Landau. 241.

Pilnitz. Conférences qui y eurent lieu au sojet de Louis XVI. Quelle idée on doit se former au traité de l'ilnitz. II. 190. Conventions entre le roi de Prusse et l'empereur. 195. Déclaration signée en common par l'empereur et le roi de Prus e, pour agir de concert, et avec les puissances, contre la nation française. 332.

Pitt. Sa politique dans les troubles de la révolution. II. 219. — Autrefois attaché au parti des wighs, il change d'opinion quand I est ministre; exprime son vœu pour l'établissement solide de la liberté en France; se dispose à lui faire la guerre après avoir contribué à détruire la liberté chez les Polo ais. III. 21. Ses motifs pour ne point déclarer la guerre aux Français, et ses conseils pacifiques au roi de Prusse. Ses motifs de guerre après la conquête du Brabant. 23. Il fait rappeler, après le 10 août, l'ambassadeur Govver. et refuse de reconnoître Chauvelin. 24. Raisons de ne pas intervenir en faveur de Louis XVI. ib. II veut rendre la guerre nationale et populaire, en forcant la France à prendre les armes la première. 25. Prétextes que lui fournissent les jacobins anglais et français. 26 - 27. Il enfreint les conditions du traité de commerce, et suscite la Hollande contre la France. 27 - 28. Sur l'ordre donne à Chauvelin de sortie d'Angleterre, la convention remplit le vœn de Pitt en lui déclarant la guerre. 29. Décret

ridicule de cette assemblée, qui le déclare l'ennemi du genre humain. 84. Discours à la chambre des communes, en 1790. Vœux que ce ministre faisoit alors pour la liberté et le rétablissement de l'ordre en France. 249.

Poix. (le ci-devant prince de) Son attachement pour Louis XVI. Il se cacha dans Paris après le 10 août, et fit courir le bruit de sa mort. II. 265.

Politique. Moyens d'en deviner les énigmes. I. 77.

Politique. (garantie) Exemples monstrueux de cette garantie. 1. 382.

Pologne. Sa nouvelle constitution. Sagesse avec laquelle elle est rédigée. Sa proclamation. II. 196 et suiv. Protestations faites contr'elle par les fédérés de Targowice. 198.—Exposé succinct de ce qu'elle étoit sous Casimir-le-Grand, à qui elle dut une constitution, qui fut respectée jusqu'à la mort de Sigismond-Auguste. III. 133-136. Changement qu'elle subit, en donnant le liberum veto à chaque noble. 137. Division de ses forces, après la levée du siége de Varsovie par le roi de Prusse, contre les cours co-partageantes. 170. Partage de cette malheureuse contrée. 175.

Polonais. (les) Ce qu'ils ont été. II. 33. Ce qu'ils étoient depuis un siécle. 34. Leur haine contre les Russes. 35. Indignation que leur inspire une proposition d'albance avec la Russie. 36. Sages propositions rejetées par les insinuations de la Prusse. 37-40. Exposé succinct des motifs qui les engagèrent à faire, dans leurs loix, des changemens qui furent le prétexte et la cause de leur perte. III. 134 et suiv.

- Poninski. Sa trahison livre la Pologne aux Russes, dans le temps que Kosciusko alloit triompher des ennemis qui venoient l'inonder. III. 171.
- Porte stath udérienne, ou Porte du Nord. Sa description. I. 198. Evénement remarquable au passage de cette porte. 199. Voyez Stathoudérienne.
- Posen. Insurrection des Polonais, qui force le roi de-Prusse à lever le siège de Varsovie. III. 167.
- Potemkin. (le prince de) Ses vues sur la Courlande, I. 80. Il vassemble une armée de cent mille hommes en Ukraine et en Crimée. 84. Ses motifs pour engager l'impératrice de Russie à faire le voyage de Crimée. 86. Artifices qu'il emploie pour lui faire illusion. 83. Dénuement où se trouvoit l'armée russe, quand les Turcs déclarèrent la guerre. II. 11. Sa marche sur Oczakow. 12. Il l'assiège et la livre au pillage, au massacre. 29. Reçoit le grand cordon de St-George. Sa médiation offerte par l'Angleterre et la Prusse, qui, cependant avoient allumé cette guerre. ib. Son inconstance dans les traités. 31. Sa politique pour conquérir la Crimée; ses progrès en Turquie. Prise de Bender. 141.
- Potocki. (le maréchal) Il condamne les atteintes portées en France à la propriété, dans un discours qu'il tient à la diète. II. 198. Discours qu'il lui adresse pour s'opposer à la vente des starosties. Faute qu'il reproche à l'assemblée nationale de France, sur la vente des biens nationaux. 353.
- Potocki, Rzewousky, Branitsky, etc. polonais fédérés à Targowice, pour renverser, sous la protection de

- la Russie, la nouvelle constitution polonaise. III. 139.
- Potocki. (Félix) II appelle dans sa patrie les troupes russes, et court vainement à Pétersbourg implorer, contre l'invasion des Prussiens, Catherine II, qui étoit de concert avec eux III, 153.
- Prairia! (journée du 1er) Soulèvement du faubourg Saint-Antoine; les séditieux assiégent la convention, tuent le député Féraud et promènent sa tête dans les Tuile.ics. Cette émonte ent pour auteur le parti décemviral, et pour motif, de soust aire quelques-uns d'entr'eux à la déportation. III. 198.
- Prétres. Abjuration de la plupart de ceux qui siégeoient à la convention. Leur aven scandaleux. Nouveaux dieux qu'ils adoptent pour plaire aux décenvirs. III. 73.
- Princes Français. Leur déchéance et séquestre de leurs biens s'ils ne retournent en France. II. 225. Raisons et prétextes de desobéissance à la lettre, du roi et au décret de rappel. 226.
- Prisons. Asile de l'innocence, de la vertu, des talens et de la beauté pendant le décemvirat. III. 110. Conspiration des prisons, imaginée par Robespierre, pour livrer à l'échaffaud les victimes qu'elles renfermoient. 117.
- Proces du roi. Delits dont il est accusé. III. 7-8. Principe infaillible pour le sauver, qui ne fut soutenu que par cinq députés. 9. Première faute du parti qui ne vouloit point voter sa mort. ib.
- Proscriptions, (code de) ou suite des massacres de septembre. II. 284.

Provinces-Unies. Formation politique des états-généraux. I. 137. Origine de la différence des droits dans les villes des Provinces-Unies. 139. De combien de voix ils étoient composés. 141. Principe de leur destruction. 142. Dépouillés de leurs pouvoirs par Guillanme III, devenu capitaine-général. 145 et suiv. Manière de repartir les troupes en Hollande et de les solder. 213. Insuffisance des troupes dévouées au stathouder. Neutralité des régimens suisses. Supériorité des états. 227 et suiv. Position singulière des états-généraux. 232. Faute grave dans la voix d'Utrecht. 233. Vices de leur constitution militaire. 269. Suspension du général Van-Ryssel. Ordre de désobéir aux ordres des états de Hollande. 201. Danger d'une défection presque générale, ib. et d'une scission entière. 292. Plan pour donner aux patriotes la supériorité dans les états-généraux. 293. Il est déjoué en faveur de la province de Hollande. Abrogation des mesures précédentes. 295. Inconséquences et irrégularités des états. 296. Défection des troupes. 207. Zèle et courage de la bourgeoisie pour y suppléer. ih. Nombre des partis qui les divisoient en 1787. Faute du parti patriote. 301. Projet des états pour une réponse verbale aux plaintes de la princesse d'Orange, et de séparer entièrement ses interêts de ceux de son mati. 324. Proposition qui leur est faite de déférer à la France la médiation des diffé ens qui partageoient les Provinces-Unies. 335. Partage des opinions des Provinces sur cette médiation. 335. La Prusse et l'Angleterre offrent aussi la leur. Inconvenance de cette offre, 337. Alliance de

ces Provinces avec l'Angleterre et la Prusse. 380. Prusse. (la) Ce duché passe des rois de Pologue à la maison de Brandebourg. Peuples qui habitèrent successivement ce pays. Les Polonais s'emparèrent des villes de Thorn, Dantzick, et d'une grande partie de la Prusse. I. xxv. Finances; leur évaluation. 75. Epargnes de Frédéric-le Grand. ib.

Prussiens. Causes qui ont influé sur leur caractère actuel. I. xix.

Pugatscheff, rebelle dont les succès et la marche rapide sur Moscow firent trembler l'impératrice de Russie. II. 304.

# Q.

QUIBERON. Descente des émigrés sur les côtes de France. Cruautés à leur égard, dont l'histoire offre peu d'exemples. III. 225.

### $\mathbb{R}$ .

RAINNEVAL, envoyé de France en Hollande. Sa médiation est rejetée par l'influence du ministre d'Angleterre sur la princesse d'Orange. I. 118.

Ratisbonne. (diète de) Elle reçoit les plaintes des princes allemands, à qui l'assemblée constituante avoit ôté leurs droits en Alsace. Prétexte dont les rois couvrirent leurs projets contre l'indépendance française. II. 179.

Raynal. (l'abbé) Démarches que fit le roi de Prusse Frédéric-Guillaume II, pour le retenir à Berlin. I. 58. Razoumowsky, (le comte de) ministre de Russie en

Suède, fournit à Gustave III le prétexte de déclarer la guerre à Catherine II. Singularité de ce prétexte. II. 21. Les troubles qu'on l'accuse de fomenter en Suède motivent son renvoi, et Gustave demande qu'il soit puni. 305-307.

- Reede. Ce ministre hollandais à la cour de Berlin, annonce aux états l'invasion prochaine de la Hollande. I. 332.
- Réfractaires. (prêtres) Mot imaginé par l'assemblée législative, pour proscrire en masse des classes entières de citoyens. II. 211.
- Réfugiés. (Français) Heureux changemens qu'ils introduisirent dans le Brandebourg. Avantages qui résultèrent de leur mélange avec les naturels du pays. I.
- Régens. Artifice des régens-stathoudériens pour annuller toute influence du peuple. I. 242 et suiv.
- Réglement de 1674. Spoliation de pouvoirs dont jouissoient plusieurs Provinces-Unies. I. 145.
- Reichenbach. (conférences de) Intérêts qui y furent traités, pour prévenir une rupture prochaine entre les cours de Vienne et de Berlin. Cause de la paix générale, pour tourner les forces des puissances de l'Europe contre la France. II. 170 et suiv. Convention qui y fut signée. 173. Son influence sur les autres puissances. 175.
- Reine de France, (Marie Antoinette d'Autriche) courut risque d'être assassinée, la nuit du 5 au 6 octobre. II. 107. Réponse qu'elle fit à un aide-de-camp de la Fayette. 255. Objet de la calomnie. Elle est lix

vrée au tribunal révolutionnaire. Sa fermeté en marchant à la nort. III. 70.

Repnin, (le prince) bat le grand-visir Yusuph. II. 183. Républicain, (le parti) se montre pour la première fois à l'époque de l'évasion du roi. Foiblesse et incertitude de ce parti. II. 134. Fusillé au Champ-de-Mars. 135.

Républicains: au commencement de la guerre, foibles par le nombre, et bien éloignés de prévoir leurs triomphes. II. 243.

République française. (la) Son établissement dans la première séance de la convention. II. 286.

Réquisition. Moyen employé sous le gouvernement révolutionnaire pour l'entretien des armées nombreuses de la république. III. 72.

Résompti n. Formalité nécessaire pour donner force de loi à une résolution des états-généraux. I. 274.

Révolution. (la) Ouvrage de tous et le sujet des plaintes de tous. II. 77 et suiv. Par qui prédite. Facilité d'en prédire les désastres. 78 et suiv. Opinion qu'on cut d'elle en F ance et au-dehors. 93.—Son but en 1789, la réforme des abus. La cour et les deux premiers ordres furent les seuls qui y perdirent. III. 51. Son but en 1792, nne égalité trop absolue; la force et la crainte pour moyens; la chute du trône et la mort du roi pour objets. 52 Après le 31 mai, la spoliation de tous les propriétaires et leur extermination; l'atrocité et la terreur pour moyens. 53 et suiv.

Révolutionnaires. (clubs, countés) Demandes singulières qu'ils faisoient à un candidat, à un pétitionnaire. III. 74. Révolutionnaire. (gouvernement) Chef-d'œuvre d'atrocité de Robespierre, Dauton, Marat, Collot-d'Herbois, Ediand, Couthon. I-1.56. Confié à douze deputés. 57. Son énergie terrible et ses ressources prodigieuses. 59. Etat déployable de la France sous ce gouvernement. ib. Horribles spoliations, emprisonnemens, jugemens arbitraires. 61-62. Horrible admiration qu'il inspire par ses succès et ses moyens de terreur au-dehors et dans l'intérieur. 71.

Révolutions. Leurs causes principales. I. 106.

Richelieu, (le cardinal de) porte le dernier coup à l'anarchie féodale. II. 67.

Rietz, (madame de) maîtresse du roi de Prusse, et célèbre par le déréglement de ses mœurs. I. 71.—. Arrêtée après la mort du roi de Prusse, par son successeur, ainsi que les personnes qui avoient abusé de sa foiblesse. III. 243.

Rivarol. Son opinion sur la journée et les massacres du 6 octobre. II. 108.

Robespierre, auteur des massacres de septembre. II. 276. — Son motif en faisant périr le roi sur un échafaud, plutôt que de s'en délivrer secrètement. III. 4. Il force Danton à se retirer du comité de salut public. Il est généralement considéré comme le chef de la tyrannie. Son caractère. 65-66. Cause de sa parfaite ressemblance morale avec la populace. 67. La peur est sa divinité. C'est pour ne pas y être sacrifié qu'il y sacrifie tons ceux qu'il craint. 68. Sa tactique. 69. Il livre au tribunal révo-

lutionnaire la reine de France et le duc d'Orléans-70-71. Il mahit lachement Camille Desmoulins, son anii, et l'envoye au supplice. 116. Il livre au tribunal révolutionnaire Danton, Fabre - d'Eglantine, Cha! ot et aut es députés hardis, et de là à l'échafaud. 117 Tableau de sa tyrannie après l'assassinat préter la dont la jeune Renaud sut soupçonnée. 118. Ses motifs en établissant une sête en l'honneur de l'êtres: piême. 119. Conspiration de neuf de ses collégues qui, pour prévenir leur perte, jurent la sienne. 120. Il se plaint, à la tribune des calomnies répandues contre lui. Sa ha angue violente sur la situation de la république. 121. Accusé à son tour, il est obligé, pour la première fois, de se justifier. 122. Le lendemain, o thermidor, il est décrété d'accusation, arrêté à l'hôtel-de-ville où il s'étoit réfugié avec ses complices, et périt sur l'échafaud avec cette commune du 10 août. 122-127.

Rochambeau. Il se plaint des intrigues ourdies pour désorganiser l'armée, et la faire échouer dans le plan d'envahir les Pays - Bas. II. 248. Il rassure les fuyards à l'attaque de Mons. 249. Fatigué des intrigues dirigées contre lui, il se démet de son commandement. 250.

Rochefoucauld. (la) Les massacreurs de septembre l'égorgent en Normandie. II. 283.

Rohan, élu évêque de Liége. II. 157. Renvoyé. 179.

Roland, ministre renvoyé avec Clavière et Servan. II. 251. Effet pernicieux que produisit l'impression de la lettre qu'il écrivit à Louis XVI. 256. Le seul fran-

çais qui eut le courage de dénonser à l'assemblée législative les massacres de septembre. 281.

Romanzow. (le maréchal) Son méconte nuement contre Potemkin, et ses plaintes à l'impératrice de Russie. I. 89.—Sa marche sur Choczim. Etat de son armée. II. 12.

Roone, (le comte de ) chand désenseur du parti stathoudérien. I. 256. Apostrophe que lui fit le grand pensionnaire. 259.

Rosenberg, (le prince de) touché des vertus de madame de la Fayette, il obtient pour elle et pour ses filles une audience de l'empereur. III. 301.

Rotterdam. Révolution dans la régence de cette ville. I. 249 et suiv.

Royalistes absolus. Faction foible par le nombre, et dont la puissance étoit au-dehors. II. 243.

Royauté. Son abolition dans une des prenières séances de la convention. II. 286.

Rysses, (van-) suspenda de ses fonctions de général. Défense de lui obéir. I. 291.

Rzewusky, Polonais fédéré, un des auteurs de la perte de sa patrie. Après l'invasion combinée des Prussiens et des Russes, il s'exila en Galicie. III. 153.

S.

SAINT-DOMINGUE. Cession de la partie espagnole à la république française par le traité de paix signé à Bâle. III. 235.

Sainte-Croix, envoyé à Trèves pour engager les puissances à ne point s'immiscer dans les affaires de France, et à faire cesser l'armement des énigrés. II. 216. Promesses vagues que lui donne l'électeur. 219.

Sainte-Ménehould, camp des Français, d'où le général Dumouriez empécha les ennemis de p'nétier plus loin en Champagne. II. 291. Force respective des deux armées. ib. et suiv.

Saint-Priest. (le comte de ) Lettre au marquis de la Fayette sur les affaires de Hollande. I. 387.

Salm (Rheingrave de). Son caractère, sa perfidie envers la France et les Hollandais. I. 124. Il abandonne honteusement la ville d'Utrecht. 133. Son ambition. 357-361. Sa duplicité. 362. Sa trahison. 366. Son éclipse. 367.

Savoie, (la) conquise par Montesquiou. III. 17. Demande sa réunion à la France. 19.

Saxe. (l'electeur de ) Les Polonais offrent à sa fille de monter, à la mort de Stanislas - Auguste, sur le trône que la diète avoit rendu héréditaire. If. 80. Sagesse de l'électeur. Faute politique des Polonais. ib.

Saxe-Teschen. (le duc de) Il resuse des passe-ports à la Fayette, Manbourg et Bureau de Puzy, arrêtés par un poste autrichien. III. 295.

Schlieffen. Lettre de ce général prussien au général la Fayette, pour savoir si la France a d'autres intentions sur les Pays - Bas que leur indépendance. II. 317.

Schonfeld, général prussien qui commandoit les Brabancons insurgés. II. 157.

Sections; arsenal et magasin de dénonciations, sous Rolespierre. III. 61.

Ségur. (le maréchal de ) Demande inutile qu'il re-

nouvelle à chaque conseil, pour la formation du camp de Givet. I. 131.

Ségur, ministre de France à Pétersbourg; il signe un traité de commerce entre la Russie et la France. I. 83. Ses représentations à l'empereur Joseph sur l'intérêt que la France prenoit à la conservation de de l'empire ottoman. 93. Se concerte en Crimée avec le ministre Bulgakow et l'internonce autrichien Herbert, pour prévenir une rupture entre la Russie et la Porte. 95. — Il refuse le ministère. Il 213. Envoyé à Berlin pour engager les puissances à ne point s'immiscer dans l'intérieur des affaires do France, et pour faire cesser l'armement des émigrés. 216. Dispositions du roi de Prusse à déclarer la guerre. 222 et suiv. Succès passager de cette négociation. 224.

Septembre. (2 et 3) Journées exécrables par les massacres de Paris. Leurs auteurs. II. 276. Leurs prétextes. 277. Mesures concertées pour saisir les victimes. 278. Bruits semés pour étouffer tout sentiment de pitié dans le peuple. 279 et suiv.

Servan. Le comité de salut pui lic lui donne des pouvoirs pour traiter de la paix avec le ministre d'Espagne, sur les frontières des Pyrénées. III. 234.

Sigismond, le dernier de la famille des Jagellons. Après lui s'éteignit la constitution que Casimir-le-Grand avoit donnée à la Pologne. III. 135.

Sigismoni, (Jean) électeur de Brandebourg. A son bésitage de la Prusse il prétendit réunir celui de Juliers, Clèves, Lamarck, etc. La maison de Neubourg lui disputa cette succession. Guerre à co

- sujet, et soufflet donné par Sigismond à son compétiteur. I. xxvj.
- Sistow, ville où la paix fut conclue entre les Russes et les Turcs. II. 185.
- Sievers. Catherine II lui donne l'ordre de se concerter avec Bucholz, ministre de Prusse, sur les moyens de régler le partage de la Pologne. III. 151. Ce général fait entourer de canons le château de Grodno, où délibéroient les fédérés polonais, et arrache ainsi le consentement de la diète au démembrement 155.
- Sociétés Populaires. Leur établissement dans les principales villes des Provinces-Unies. Leur zèle, leurs orateurs, leurs députations et leurs erreurs politiques. 1.304.
- Soignes. (forêt de) Le prince de Cobourg y perdit sept mille hommes en voulant arrêter les progrès de Parmée victorieuse de Jourdan. III. 102.
- Sombreuil. (mademoiselle de) Sa piété filiale. III.
- Spengler. Expédition de ce général contre les villes d'Hattem et d'Elbourg. I. 217.
- Spiegel, (van-der) grand pensionnaire de Zélande; du parti d'Orange, à Middelbourg. I. 315.
- Spielman, habile négociateur autrichien, une des causes du renvoi du ministre Hertzberg. Il rapproche et unit les cours de Vienne et de Berlin. II. 166 et suiv.
- Sprengtporten, officier général suédois, réfugié en Russie. Il soulève l'armée suédoise contre Gustave. II. 27.
- Staël, (le baron de) envoyé par le régent de Suède,

au nom de son neven, pour offrir à la nation française l'assurance de l'amitié que la cour de Stockholm avoit pour elle. III. 219.

Stanislas-Auguste, roi de Pologne. Son entrevue avec l'impératrice de Russie et l'empereur Joseph. 1. 90. - Son caractère. Il se laisse entraîner contre la Russie par l'esprit qui régnoit dans la diète. II. 41. Félicitations qu'il reçoit des têtes couronnées, sur la constitution donnée à la Pologne. 199. Il implore les secours du roi de Prusse, et réclame vainement le traité qui devoit les lui assurer. 240. Menacé et trompé par l'impératrice de Russie, il trompe à son tour l'espoir des Polonais, qui passent sous une domination étrangère. 241. Sa lettre au roi de Prusse sur les sentimens de justice et d'amitié que la Pologne attend de lui. 309. - Il réclame contre les armes de la Russie les secours stipulés par le roi de Prusse, par le traité d'alliance de 1790. Réponse évasive et peu loyale de Frédéric-Guillaume. III. 1.10-142. Révolution française, cause indirecte de la perte des Polonais. 143. Il se laisse tromper par l'impératrice, et paraylse ainsi le courage de l'armée. 144. Il lui ordonne de déposer les armes. Trompé par Catherine II, il mérite, les malheurs dont il fut accablé depuis. Il accède à la confédération de Targowice, et laisse entrer les Russes à Varsovie. 145. Il adhère au démembre ment de la Pologne à la diète de Grodno. 153. Délivré des Russes qu'il avoit savorisés par soiblesse, il reste, après leur expulsion de Varsovie, sans aucune espère d'autorité ni de consiance. 164. Catherine II Tome III. Cc

lui ordonne de quitter Varsovie et de se rendre à Grodno, d'où il est appelé en Russie. Il survit peu de temps à la chute de son trône et à l'humiliation de sa patrie. 174. Sa réponse aux notes des cours de Berlin et de Petersbourg. Il déclare qu'il n'a accédé à la confédération de Targowice, que pour conserver l'intégrité du territoire de la république polonaise. 270.

Stathouder. La politique des stathouders pour envahir les ponvoirs. Leurs prérogatives. 143. Titre de capitaine-général qui lui est donné. Prérogatives qui y étoient attachées. I. 146.

Stathouderat Son abolition et son rétablissement. Cause principale des troubles. I. 104. Son interruption; son renouvellement. 150-152. Le commandement de la force armée de la Haye en est séparé: c'est la première atteinte portée contre les abus de cette dignité. Première cause de l'intervention du cabinet de Berlin dans les affaires de Hollande, et une des cause de la guerre civile. 190 et suiv. Suppression d'autres abus. 195. Autre tentative contre les abus du stathouderat. 203. Avantage du parti stathouderien, et partisans. 304.

Stathouderienne, (porte) dite aussi Porte du Nord. Privilége dont l'abolition amena la révolution de Hollande. I. 112. Incident remarquable qui eut lieu dans la révolution de 1787 au passage de cette porte. 155. Voyez Porte Stathouderienne.

Sudermanie, (le duc de) frère de Gustave III. Réputation qu'il acquiert contre les Russes dans le premier combat naval de cette guerre. II. 26. De-

venu régent de Suède, il commua la peine de mort en exil, pour les assassins du roi son frère. 236. Motifs qui l'engagent à garder la neutralité entre la France et les puissances coalisées. ib.

Suède. Note du chargé des affaires de Suède en Russie. Cette pièce contient les griefs de Gustave contro cette cour, et il en demande le redressement par oui ou par non. II. 303 et suiv.

Sulchousky. Privilége qu'il fait accorder à la bourgeoisie polonaise. II. 197.

Sûreté-générale. (comité de) L'instrument du gou-

Suvarow prend Ismail d'assaut; quinze mille hommes y sont égorgés. II. 183. — Ses victoires en Pologne, à Chelm, à Brzesk, à Varsovie. Ses cruautés dans cette ville. III. 173.

Sessastopol, lieu où les ministres russe, autrichien et français se concertèrent pour concilier les différens entre la Russie et la Porte. I. 95.

Syeyes Popularité immense qu'il acquiert. II. 84.

Syrakowshy. Etat de son armée pour s'opposer à la marche de Suwarow en Pologue. Ilf. 170. Battu complètement à Brzesk. 173.

Szezekocin. Bataille gagnée par le roi de Prusse en personne sur le général Kosciusko. III. 165.

## T.

TABLEAU POLITIQUE DE L'EUROPE. But que l'auteur s'est proposé dans cet Ouvrage. II. 56.

Tallien, un des députés qui, au 9 thermidor, parla

avec le plus de véhémence et de succès contre Robespierre. III. 124.

Targowice, ville où plusieurs nobles se liguèrent contre la constitution que la diète avoit donnée en 1791. Ches des sédérés. III. 139. Ils sont trompés comme les autres Polonais par les deux cours qui réglèrent leur projet de partage. 149. Elles déclarent leur volonté à la consédération même, qu'elles accusent d'ingratitude et de rebellion. 151-153.

Ternant, (M. de) officier français qui défendit la ville d'Amsterdam contre le duc de Brunswick. I. 133. On lui confia aussi la défense de l'Over-Yssel. 3co. Prise du fort d'Ommerskans. ib. Son caractère, ses talens. 372. Obstacles qu'il éprouve. 373. Sa fuite. 374.

Tervere. Emeutes et massacres par la populace en faveur du prince d'Orange. I. 316.

Teschen, (le duc de Saxe-) battu par les insurgens de Flandre et de Brabant. II. 148.

Thermidor, (le 9) jour où éclata la conspiration contre Robespierre, et mit fin à sa tyrannie. Ses auteurs.III. 120. Proposition de Barrère, laquelle auroit fait perpétuer le même système de cruauté, si elle n'eût pas été rejetée. 128.

Thulemeyer demande, au nom du roi de Prusse, réparation de l'outrage fait à la princesse d'Orange. I. 128. Ses menaces et ses demandes aux Hollandais. 129. Il adresse aux états généraux les plaintes du roi de Prusse. 325. Conférence entre ce ministre et les états. 327. Il leur annonce, en réponse à leur mémoire, la marche d'une armée: il en fait part à l'ambassa-

deur de France. Motifs de la cour de Berlin. 332. Il notifie aux états les intentions du roi de Prusse, avec la menace de faire envahir le territoire, si, dans quatre jours, elles ne sont point remplies. I. 350.

Tiers-état. Avantage qui lui est accordé. Cause majeure de la révolution. II. 83.

Toulon pris par les Anglais. Armée singulière qu'ils y débarquent. III. 82. Reprise de cette ville. Incendie de ses vaisseaux et de ses magasins. Cruauté des Anglais, presqu'égale à celle des décemvirs. 83.

Tournay. L'armée française livre deux batailles près de cette ville aux princes coalisés, et remporte la victoire. III. 100.

Traité de paix entre la Russie et la Suède. II. 324. Gustave III et Catherine II oublient les motifs qui les avoient déterminés à se déclarer la guerre. Par le traité de Varela, ils rétablissent tous les rapports qui existoient entre les deux puissances avant la rupture; Gustave, pour s'occuper de la révolution de France, et l'impératrice pour se venger des Polonais. ib. — Entre la France et la Prusse: négociations à ce ce sujet. III. 229. Conditions réciproques. 235 279.— Entre la France et l'Espagne. Secret des négociations, leurs incidens et leur rapidité. 225 236. Articles du traité. 284. — Entre la France et le landgrave de Hesse-Cassel. 232 291.

Trèpes. (l'électeur de) Invitation que lui fait Louis XVI de faire cesser l'armement des émigrés. II. 216. Sa réponse évasive 219. Conseils que lui donne Léopeld. 221.

Tribunal révolutionnaire. Institution fatale qui couvrit la France de comités révolutionnaires, d'armées révolutionnaires, d'armées révolutionnaires, de bastilles et de bourreaux. III. 61. Victimes qu'il immola à la tyrannie des décemvirs. 69.

Tronchet, défenseur de Louis XVI. III. 11.

Troppau. Belle conduite du duc de Brunswick, en se maintenant sans échec dans ce poste. I. 67.

Tuileries. (château des) Prise et siège du château. Préparatifs de défense et d'attaque. II. 256-258. Disposition des esprits dans l'assemblée législative. 260. Mot affreux d'un des conjurés. 261.

Turquie. Ses préparatifs de guerre contre l'empereur et la Russie. I. 86. Le divan fait renfermer l'ambassadeur russe aux Sept tours. I. 97.

#### U

Utrrecht. Révolution de cette ville. Pétition de la bourgeoisie contre le réglement de 1674. Antre tentative contre les abus du stathouderat. I. 203. Suppression de trente magistrats. 206. Retraite à Amersfort, de l'ordre équestre et du clergé. Composition vicicuse des états de la province d'Utrecht. 207 et suiv. Ses préparatifs de défense coutre le stathouder. 299. Abandonnée par la trahison du rheingrave de Salm. 366.

#### $\mathbf{V}$

Valence. Ce général prend Namur. III. 19: Il se distingue et est blessé à la bataille de Nervinde. Il est battu à Liége et perd quatre mille hommes 33-54 Après la defection de Dumouriez, il se réfugie en pays neutre. 42.

- Valenciennes. Si(ge et prise de cette ville. III. 45.
- Valmies. Hauteurs où les Français furent attaqués par le duc de Branswick, qui y fut repoussé. II. 291.
- Vandermersch, chef de la faction populaire dans la révolution Brabançonne. Son arrestation. Troubles qui en furent la suite. II. 155.
- Van-der-Noot, anteur de l'insurrection de la Flandre et du Brabant. II. 147.
- Van-Eupen, un des auteurs de la révolution de Flandre et de Brabant. II. 147.
- Varela, ville où furent signés les préliminaires de paix entre Gustave III et Catherine II. Ce traité surprit la ligue anglo-prussienne, dont il déjoua les vues. II. 177.
- Varennes, lieu où fut arrêté Louis XVI fugitif. II.
  133.
- Varsovie. Pendant la tyrannie combinée des Russes et des Prussiens, en Pologne, une société de quatre personnes forma une conspiration qui s'étendit rapidement dans tout le pays. Kosciusko en devient le chef. III. 158. Les Russes en furent chassés après un combat de quarante-huit heures et une perte de six mille hommes. 163. Désordres occasionnés par la populace qui pendit plusieurs Polonais qu'elle croyoit attachés au parti de Prusse et de Russie. 165. Siége mémorable de cette ville. Levée du siège et retraite du roi de Prusse. 166. Illumination de toutes les rues pour célébrer la fête de Kosciusko, prisonnier en Russic. 172. Assaut meurtrier d'un de ses faubourgs, où périrent neuf mille Polonais. Prise de cette ville par Su-

- warow, et cruauté des Russes qui y firent périr plus de trente mille victimes. 157.
- Vendée. (rebelles de la) Système de la coalition, à l'égard de ce malheureux pays. III. 78. Situation des royalistes. Leur nombre. Leurs défaites. 94. Pourquoi la révolte ne s'est pas étendue dans les grandes villes. 95.
- Vendéens. (les ) Abandonnés par l'Angleterre à leurs propres forces. III. 225.
- Vendémiaire. (le 13) Soulèvement des sections de Paris contre la convention. Cause de cette journée. III. 213. Ce qu'elle produisit. 214.
- Vengeur. (le vaisseau le) Tout s'engloutit dans la mer en combattant l'amiral Howe. Les Anglais frappés d'horreur et d'admiration, d'entendre les cris de vive la république! répétés par tout l'équipage qui des-cendoit dans l'abime. III. 104.
- Verdun, seconde ville de France qui se rendit au roi de Prusse après une capitulation honteuse. II. 277.
- Vergennes. (le comte de) Instruction qu'il donne aux ambassadeurs de France contre les intérêts de la maison d'Autriche. I. 66. Une de ses opérations potitiques les plus importantes. 182.
- Vergniaud. Il dénonce à la convention une circulaire de la commune, tendante à provoquer les meurtres de septembre dans les départemens, comme à Paris. II. 282.
- Versailles. Les prisonniers d'Orléans furent an enés et et massacrés dans cett ville par les assassins de la commune de Paris. II: 283.

Veto. Illusion de ce pouvoir. II. 126.

Voss. (mademoiselle de) Sacrifice qu'elle fait à la gloire du roi de Prusse, son amant. I. 78.

#### W.

- WALCHEREN. (ile de) Emeute qu'y excite la populace du parti orange. I. 316.
- Warela, plaine sur les bords du Kylmène, où la paix fut signée, le 14 août 1790, entre la Suède et la Russie. II. 327.
- Wassenaer Starembourg, créature du stathouder; envoyé à Petersbourg pour l'accession de la Hollande à la neutralité armée. I. 168. Lenteurs et détours prescrits par le stathouder. 169.
- Welner, courtisan de la cour de Berlin, et de la secte des illuminés. I. 73.
- Weissembourg. (lignes de) Bataille où les Français perdirent quinze mille hommes. III. 59.
- Wesel. Rassemblement de vingt mille Prussiens pour entrer en Hollande. I. 332.
- Weymar. (le duc de) De la secte des illuminés, et courtisan du roi de Prusse. I. 73.
- Wilna. Reprise de cette ville sur les Russes par Jasinsky, général polonais. III. 162.
- Woerden. Défense que la commission souveraine de cette ville fit à la princesse d'Orange. 1. 310.
- Wouvodes, titre donné à des nobles de Pologne qui gouvernoient sous le pouvoir suprême du roi. III. 135.
- Il raclawice, première victoire que les Polonais in-

surgés remportèrent sur les Russes, sous la conduite de Kosciusko. III. 162.

Wrasches! y. Il est nommé au commandement général, après la prise de Kosciusko. III. 173.

Wurtemberg. (le prince de) De la secte des illuminés; courtisan du roi de Prusse. I. 73.

### Y.

York. (le duc d') Complètement battu devant Dunkerque. III. 82. Battu auprès de Tournai, il ne dut son salut qu'à la vîtesse de son cheval. 101. Retraite de son armée dénuée de tout; il en laisse le commandement à Walmoden, et se retire, mécontent des alliés et des Hollandais qu'il ne put désendre contre Pichegru. 182. L'armée, poursuivie jusqu'à Brême, s'embarque pour retourner en Angleterre. 185.

Yranda, (le marquis d') envoyé par la cour de Madrid aux Pyrénées, pour traiter de la paix avec le général Servan. III. 234.

Yriarte, ministre espagnol pour négocier la paix avec la république française. Itl. 225. Obligé de sortir de Varsovie où il étoit ministre. 233. Incident qui rallentit la négociation dont il est chargé. 234. Il signe le traité de paix. Sa mort interrompt un traité d'alliance négocié entre la France et l'Espagne. 236.

Yusuph-Pacha, successeur du mulheureux Hassan, battu par Repnin, général russe. II. 182.

#### Z.

- Z<sub>AMO</sub>ïs K i fait donner à chaque noble le droit d'élire le roi de Pologne: c'est la source de l'oppression et de l'esclavage où les paysans furent réduits. III. 137.
- Zoyontchik. Etat de son armée pour défendre la Galicie contre les Autrichiens et les Russes. III. 170. Battu par ces derniers à Chelm. 173.
- Zélande. Troubles, pillages et massacres que le parti orange y produit. I. 314.
- Zoutman. Son héroisme et sa victoire dans le combat naval de Dogger-Banck, où les Anglais furent battus.

  1. 177.
- Zutphen. Pillage et dévastation de cette ville par les soldats du prince d'Orange. I. 313.

Fin de la Table des Matières.

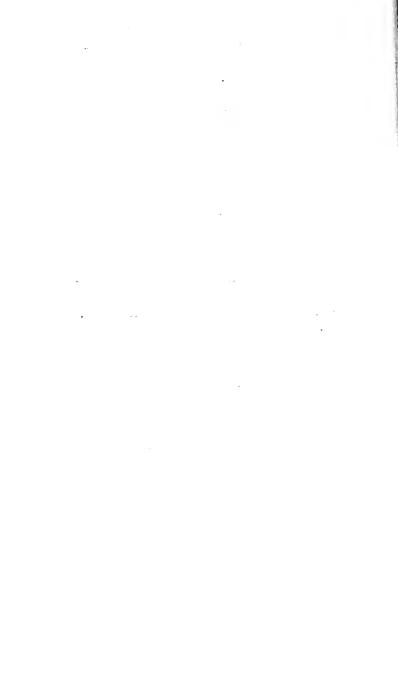

# AVIS AU RELIEUR.

IL placera le *Portrait* en face du Frontispice du Tome I;

Les *Errata*, en tête de chaque Volume, immédiatement après le Frontispice;

Et les Cartons aux endroits indiqués.

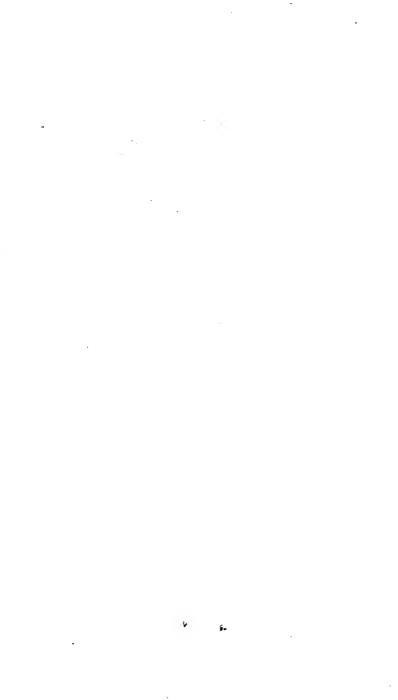





| DD  | Ségur, Louis Philippe    |
|-----|--------------------------|
| 414 | Histoire des principaux  |
| S4  | événemens du règne de F. |
| t.3 | Guillaume II             |

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

